

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

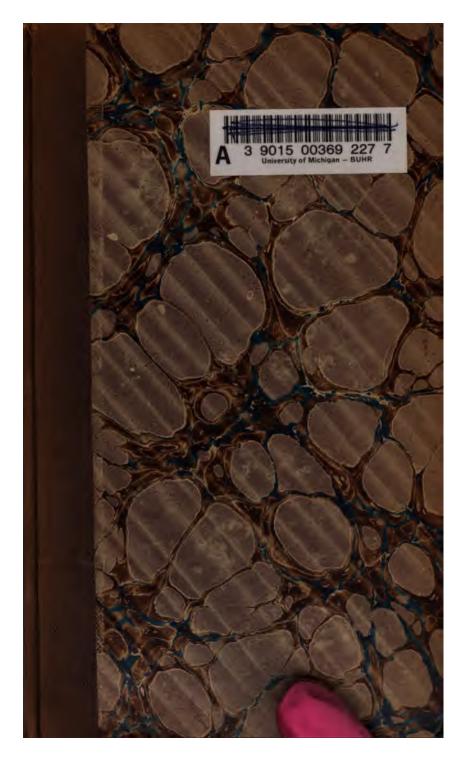

M. 16 55 M LIBRARY VERITAS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN BEQUEST OF PROF. MAX WINKLER



R. 1655.4

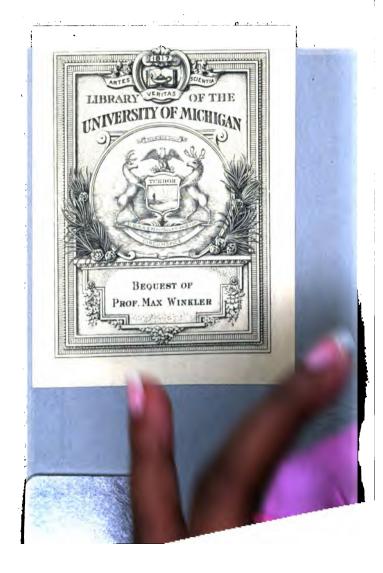

PT 2287 .149 1821 v.7



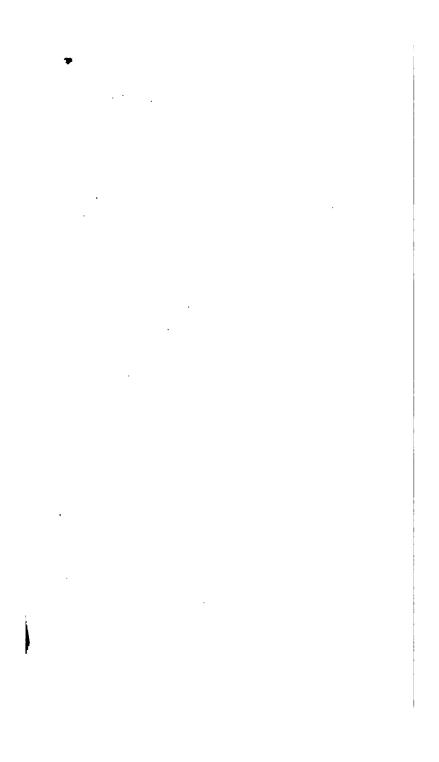

## Inbatt

| . II 5<br>Retakritik . | *    | Î |      | •      |      |               | <del>e</del> ni | e I        |
|------------------------|------|---|------|--------|------|---------------|-----------------|------------|
| <b>G</b> olgatha unb   |      |   |      | ٠      | •    | •             | _               | 17         |
| Fliegenber Br          |      |   |      | ben S  | tunb | ba <b>ren</b> | -               | 7 <b>T</b> |
| Medefe bis 19          | RR Y |   | 2 2. | 11 . 6 | 24   | P             | :               | 129        |

## Hamann, Johann George Hamann, Johann George

# Shriften.

Derausgegeben

non

Friedrich Roth.

Siebenter Theil.

Etipgig, ben G. Reimer 1825.

# Parkma.

# Shiffen.

hotel spend of

推建 化氯二酚 美国国际企业

an inches the state of

All granter of politic

A. C. C. S. S. C. C. C. F.

B. K. &

-6-

0

## Vorbericht.

Die Sammlung der Hamannischen Schriften ist mit diesem Bande geschlossen. Ihre Bollständigkeit bewährt das pon Hamann selbst in den Anmerkungen zu seinem fliegenden Briefe gegebene Verzeichnis. Das einzige, was nicht hat ausgefunden werden konnen, sind Hamann's Beytrage zu der Wochenschrift Daphne, deren er in der 30ten jener Anmerkungen erwähnt. Ich habe diese Wochenschrift durchgangen und an einigen Stellen Hamann's Feder zwar zu entdecken geglaubt, jedoch in Ermangelung irgend eines äußeren, die Vermuthung bestätigenden Kennzeichen, mir nicht erlaubt, Gebrauch davon zu machen. Ju 76. 55 M



Hanann, Jakann Geers

Samann's

# Shriften

Seransgegeben

222

Briedrich Roth.

Siebenter Theil

Beipgig,

## Inhatt

| . II )<br>Metakritik . | •              |            | *     | 14          |    |     | Seite 1     |  |
|------------------------|----------------|------------|-------|-------------|----|-----|-------------|--|
| <b>G</b> olgatha und   | <b>Echeb</b> i | imini      | •     | ٠           | •  | •   | - 17        |  |
| Fliegenber Br          |                |            |       |             |    |     | <b>→</b> 71 |  |
| Musiefe bis 10         | 9              | <u>.</u> 3 | 1 1 1 | $\cdot : i$ | ÷. | ~33 | . 700       |  |

Sallten.

Serandgegeben

222

griedrich Roth.

Siebenter Theil.

Beiplig, bes @ Reiner 1825

## a nature de

# S a rifferin

69 to 59 0 m 6 ;

#建设 · 图:生主文,生民

in the distribution



diego reinste.

&. A. &

31

0

## Borbericht.

Die Sammlung der Hamannischen Schrifsten ist mit diesem Bande geschlossen. Ihre Wolftandigkeit bewährt das pon Hamann selbst in den Anmerkungen zu seinem fliegenden Briefe gegebene Verzeichnis. Das einzige, was nicht hat ausgefunden werden können, sind Hamann's Beyträge zu der Wochenschrift Daphne, deren er in der 30ten jener Anmerkungen erwähnt. Ich has be diese Wochenschrift durchgangen und an einigen Stellen Hamann's Feder zwar zu entdecken geglaubt, jedoch in Ermangelung irgend eines äußeren, die Vermuthung bestätigenden Kennzeichen, mir nicht erlaubt, Gebrauch davon zu machen.

Das erste Stud dieses Bandes, die Metafritif, ist von Samann selbst nicht bekannt gemacht werden. Rink hat dieses Fragment in seinem Mancherley zur Geschichte ber metakritischen Invasion abbrucken lassen. Ich habe keine Gelegenheit gehabt, diesen Abbruck mit Sam mann's eigener Sandschrift, nach welcher ber gegenwartige gemacht ist, zu vergleichen.

Won Golgatha und Scheblimini
ist 1818 eine zweite Ausgabe erschienen, bie
sich von ber ersten hauptsächlich durch bergefügte Anmerkungen des Herausgebers unterscheidet. Für den gegenwärtigen Abdruck sind
mehrere von Hamann, zum Theil außerst
sorgfältig, durchgesehene Exemplare seiner Ausgabe verglichen, und alle Verbesserungen,
die sich in allen angegeben fanden, aufgenommen worden. Da dieser Aussah ein Gegenstück zu Mendelssohn's Jerusatem ist und darauf beständig anspielt, so
wird ein Abdruck dieser selten gewordenen

Schrift : in bem : achten sund; letten Banbe celiefent werden, ben ich hoffe zu Michaelis bes nachften Jahres erscheinen laffen gu fonnen. Der fliegende Briefign Diemand den Rundbaren batte nicht nur bie Beflimmung, Golgatha und Scheblimini gegen eine Recension in ber Mug, beutschen Biblio-Wet zu vertheibigen, sonden, er follte Samanns lettes Wort an bas Publicum fent und die gange Absicht seiner. Autorschaft ent= fallen. : Mis, bren Bogen fcon gebruckt ingren: ] glaubte: Damann feinen Flug jau bach aenommen ju baben und nicht mehr in beine felben Sont fortfahren zu tonnen. Er brach ab und verlangte, daß bas Gedruckte vernichtet wurde; was auch mit allen Eremplarien, bis auf eines, bas in Berber's Bans ben war, geschehen zu sepn scheint. Indes= fen arbeitete er ben Brief fo um, wie er bier gum erftenmale abgebruckt ift. Soluß, den er in Welbergen ausarbeiten wollte, hat er nicht mehr zu Stande ge=

Das erfte Stud bieses Bandes, die Metafritif, ist von hamann selbst nicht befannt gemacht werden. Rink hat dieses Fragment in seinem Mancherley zur Geschichte ber metafritischen Invasion abdrucken lassen. Ich habe keine Gelegenheit gehabt, diesen Abdruck mit hamann's eigener handschrift, nach welcher ber gegenwartige gemacht ist, zu vergleichen.

Won Golgatha und Scheblimini
ist 1818 eine zweite Ausgabe erschienen, die
sich von der ersten hauptsächlich durch benge=
fügte Anmerkungen des Herausgebers unter=
scheidet. Für den gegenwärtigen Abdruck sind
mehrere von Hamann, zum Theil außerst
sorgfältig, durchgesehene Eremplare seiner Ausgabe verglichen, und alle Verbesserungen,
die sich in allen angegeben fanden, aufge=
nommen worden. Da dieser Aussah ein Ge=
genstück zu Mendelssohn's Jerusalem ist und darauf beständig

٤.

Schrift : in bem : achten gunde letten Banbe cekiefert werben, ben ich hoffe zu Michaelis bes nichften Jahres erscheinen laffen zu konnen. Der Miegende Briefign Diemand den Rundbaren hatte nicht mur bie Beflimmung. Golgatha und Sheblimini gegen eine Recension in der Mug. beutschen Bibliothet zu vertheibigen, sondern er foffte Samanns lettes Wort an bad Publicum fever und die gange Absicht seiner. Autorschaft ent= bullen. : Mis, brep Bogen fon gebruckt ingren: 3 glaubte: Damann feinen Flug au bach penominan ju baben und nicht mehr in beme felben Tant fortfabren zu fonnen. Er brach ab und verlangte, daß bas Gebruckte vernichtet murbe; was auch mit allen Erems plarien, bis auf eines, bas in Berber's Sans ben war, geschehen zu sepn scheint. Indes= fen arbeitete er ben Brief fo um, wie er bier jum erftenmale abgebruckt ift. Soluß, den er in Welbergen ausarbeiten wollte, hat er nicht mehr zu Stande gestracht. Die nertwurdigften Stellen bes erften Entwurfes, die bem zweiten fehlen, werben im achten Banbe mitgetheilt werben,

Die Briefsammlung, welche dieser Band gleichfalls beschließt, ift in so fern unvolls kändig, als sie den Briefwechsel mit Jacos bi nicht umfaßt. Dieser füllt die dritte Abstheilung des vierten Bandes von Jacobi's Warten, deren Verleger nicht eingewilligt het, daß ein neuer Abdruck für die gegenswärtige Sammlung gemacht würde; daher wärtige Sammlung gemacht würde; daher Bunsch, diesen Briefwechselbier bergefügt zu sehen, nicht habe entsprechen können.

Munchen den 1. Mai 1825.

Friedrich Roth

gine gang dipandi (jedhari dipang) dipang dipin Pengangangan dipangkan dipangkan dipangkan dipangkan dipangkan dipangkan dipangkan dipangkan dipangkan dipangkan

1 Section 1 Section 1 in the first that the

## Metafritif

über

den Purismum'

ber

reinen Bernunft.

Sunt lacrumae Rerum —

— o quantum est in Rebus inane!

steacht. Die nerkwürdigsten Stellen bes erstem Entwurfes, die dem zweiten festen, wers den im achten Bande mitgetheilt werden. Die Brieffammlung, welche dieser Band gleichfalls beschließt, ist in so fern unvollskändig, als sie den Briefwechsel mit Jacos bi nicht umfaßt. Dieser füllt die dritte Abstheilung des vierten Bandes von Jacobi's Werken, deren Verleger nicht eingewilligt hat, daß ein nouer Abdruck für die gegenzwärtige Sammlung gemacht würde; daher wärtige Sammlung gemacht würde; daher sehr den von mehreren Seiten geäußerten Wunsche, diesen Briefwechsel hier beygefägt zu sehen, nicht habe enesprechen können.

Munchen ben 1. Mai 1825.

1. 18 th San C 18 1

Friedrich Roth

ng ( ) April 1998 ( ) Prompto and this not become now NAC to be not some 85

3 Tan Ber Ber Bank to a training

## Metafritif

iber

## ben Purismum'

d e r

reinen Bernunft.

Sunt lacrumae Rerum —

— o quantum est in Rebus inane!

"Ein großer Philosoph hat behauptet, daß , allgemeine und abstracte Ideen nichts als be"sondere sind, aber an ein gewises Wort ge"bunden, welches ihrer Bebeutung mehr. Um"fang oder Ausdehnung giebt, und jugleich uns
"jener bei einzelnen Dingen erinnert." Diese Behauptung des eleatischen, mystischen und schwärmenden Bischofs von Copne, Georg Berfeley, ertickt hume \*) für eine der größten und schähbarken Entdeckungen, welche zu unfer Zeit in der gelehrten Republik gemacht worden.

e) S, a treatise of human natura; being an attempt to reduce the experimental reasoning into moral subjects Vol. I, of the Unterstanding. Lond. 1739. pag. 34. Dieses meines Wissers erste Reisterstud bes berühmten David Dume soll zwar ins Französsische, aber noch nicht wie sein lettes ins Deutsche übersett seyn. Auch bie Uebersetung von bes schaffinnigen Berkelep philosophischen Werken ist leiber in Steuchen gerathen. Der erste Abeil kam bereits 1781 zu Leipzig heraus, und enthält nur die Sespräsche zwischen holls und Philosous, welche schol in ber Eschen. Rostod 1756, stehen.

Es scheint mir zuvörderft, daß der neue Scepticismus dem altern Idealismo unendlich mehr zu verdanken habe, als dieser zufällige nud einzelne Anlaß im Vorbengehen zu verste. ben giebt, und daß ohne Berkelen schwerlich hume der große Philosoph geworden ware, wofür ihn die Kritif aus gleichartiger Dantbarkeit erkläret. Was aber die wichtige Entdeckung selbst betrifft: so liegt selbige wohl ohne sonderlichen Tiessun im bloßen Sprachegebrauch der gemeinsten Wahrnehmung und Beobachtung des sensus communis offen und susgedeckt.

Bu ben verborgenen Geheimniffen, beren Anfgabe, gefdweige ihre Auflofung, noch in feines Mbilofopben Berg gefommen fenn foll, gebort bie Möglichfeit menfclicher Erfenntnis von Gegenftanben ber Erfahrung, ohne und bor aller Empfindung eines Gegenfandes. Auf Diefer boppelten Un - Möglichkeit und bem machtigen Unterschiede analytischer, und fonthetischer Urtheile grundet fich die Materie und Korm einer transscendentalen Elementar. und Methobenlehre; benn anger bem eigente lichen Unterschiebe ber Bernunft als eines Db. jects ober Erfenntnifquelle, ober auch Erfenntnifart, giebt es noch einen allgemeinern, fcarfern und reinern Unterfchieb, traft beffen Bernunft allen Objecten, Quellen

und Arten der Erkenntnis zum Grunde liegt, teines von dreven selbst ift, und folglich auch weder einen empirischen oder afthetischen, noch logischen oder discursiven Begriff nothig hat, sondern bloß in subjectiven Bedingungen besteht, worunter Alles, Etwas und Richts als Object, Quelle oder Art der Erkenntnis gedacht, und wie ein unendliches Maximum oder Minimum zur unmittelbaren Anschaunng gegeben, auch allenfalls genommen werden fann.

Die erfte Reinigung ber Abilosophie beffanb namlich in bem theils migberftanbenen, theils miflungenen Berfuc, bie Bernunft bon aller Ueberlieferung, Tradition, und Glauben baran Die zweite ift noch unabbangia zu machen. transscendenter, und lauft auf nichts weniger ale eine Unabhangigfeit von ber Erfahrung und ihrer alltäglichen Induction binaus. - Denn nachdem bie Bernunft über 2000 gabre, man meiß nicht mas? jenfeits ber Erfahrung gefucht, verzagt fie nicht nur auf einmal an ber progreffiven Laufbabn ihrer Borfahren, fonbern verfpricht auch mit eben fo viel Eros ben ungeduldigen Beitvermandten, und gmar in furger Beit, jenen allgemeinen und jum Ratho. licismo und Despotismo nothwendigen und unfebibaren Stein ber Beifen, bem bie Religion ibre Beiligfeit, und bie Gefenge

Der britte, bocffe und gleichsam empirifde Unrismus betrifft alfo noch die Oprade, bas einzige, erfte und lette Organon und Rriterion ber Bernurft . obne ein ander Creditiv als Ueberlieferung und Usum. gebt aber einem auch bepnab mit biefem 9bol. wie jenem Alten mit bem Ibeal ber Bernunft. Re langer man nachdenft, defto tiefer und inniger man verftummt und alle Luft zu reden "Web ben Eprannen, wenn fic Berliert. Sott um fie befummern wirb! Bogu fra-"gen fe alfo nach Ihm? Mene, mene, tectel "ben Sophiffen! ibre Scheibemunge wirb au "leicht gefunden, und ihre Wechselbant ger-"brochen werden!!"

Receptivität der Sprace und Spontaneität der Begriffe! — Aus diefer doppelten Quelle der Zwepdentigfeit schöpfe die reine Bernunft alle Elemente ihrer Rechthaberen, Zweifelsucht und Kunstrichterschaft, erzeugt durch eine eben so willsuhrliche Analysis als Synthesis des drepmal alten Sauerteigs neue Phanomene und Meteore des wandelbaren Dorijonts, schafft Zeichen und Wander mit dem Allhervorbringer und Zerfierer, dem merturisalischen Zauberstabe ihres Mundes, oder dem gespaltenen Ganfektel zwischen den drey sologistischen Schreibefingern ihrer herkulischen Fanst — —

Schon bem Ramen Detaphpfit bangt Diefer Erbichabe und Ausfat ber 3menbentigfeit an, ber baburch nicht geboben, noch weniger verflart werben mag, baß man bis an feinem Geburtsort, ber in ber aufälligen Sonthefe eines griechtichen Bormores liegt, au-Gefett aber auch, bag es in ber rudaebt. transscenbentalen Lopif auf ben empirifden Unterfchied binten und aber noch meniger ankame, als ben einem a priori und a postsriori auf ein bofteron proteron, fo breitet fic boch bas Muttermal bes Mamens von ber Stirn bis in bie Eingeweide ber gangen Biffenschaft and, und ihre Terminologie verhalt fich zu feber andern Runft. Beid. Berg. und Soulfprace, wie bas Quedfilber ju ben übrigen Metallen.

Bwar follte man and so manchen analytischen Urtheilen auf einen gnostischen haß gegen Materie oder anch auf eine mystische Liebe zur Form schließen: bennoch hat die Spnthesis des Prädicats mit dem Subject, worin zugleich das eigentliche Object der reinen Ber-

Der britte, boofte und gleichsam empirifde Anrismus betrifft alfo noch bie Oprade, bas einzige, erfte und lette Organon und Rriterion ber Bernurft . obne ein ander Ere. bitiv als Ueberlieferung und Usum. Es geht aber einem auch bennah mit biefem 3bol, wie jenem Alten mit bem Ibeal ber Bernunft. Re langer man nachdenft, befto tiefer und inniger man verftummt und alle Luft zu reden Beb ben Eprannen, wenn fic verliert. Sott um fie befummern wirb! Boau fra-"gen fe alfo nach Ihm? Mene, mene, teckel ben Sophifien! ibre Scheibemunge wird gut "leicht gefunden, und ihre Bechfelbant ger-"brochen werben!!"

Receptivität der Sprache und Spontaneität der Begriffe! — Aus dieser doppelten Quelle der Zwepdentigfeit schöpfe die reine Bernunft alle Elemente ihrer Rechthaberen, Zweifelsucht und Kunstrichterschaft, erzeugt durch eine eben so willführliche Analysis als Synthesis des dreymal alten Sauerteigs neue Phânomene und Meteore des wandelharen Horijonts, schafft Zeichen und Wunder mit dem Allherporbringer und Zerfierer, dem merturisalischen Zauberstabe ihres Mundes, oder dem gemaltenen Ganfektel zwischen den drey sologistischen Schreibefingern ihrer herkulischen Fanft —

Schon bem Ramen Detaphpfit bangt Diefer Erbichabe und Ausfat ber 3menbeutig. feit an, ber baburch nicht geboben, noch weniger verflart werben mag, baß man bis an feinem Geburtsort, ber in ber aufälligen Sonthefe eines griechtichen Bormores liegt, an-Gefest aber auch, baf es in ber ruckgebt transscendentalen Topik auf ben empirischen Unterschied binten und aber noch weniger anfant, als ben einem a priori und a posteriori auf ein bofteron proteron, fo breitet fic boch bas Muttermal bes Mamens von ber Stirn bis in bie Eingeweide ber gangen Biffenschaft and, und ihre Terminologie verhalt fich ju jeder andern Runft. Beid. Berg. und Schulfprache, wie bas Quedfilber zu ben übrigen Metallen.

Zwar follte man aus so manchen analpetischen Urtheilen auf einen gnoftischen haß gegen Materie ober auch auf eine mystische Liebe zur Form schließen: bennoch hat die Spnthesis des Prädicats mit dem Subject, worin zugleich das eigentliche Object der reinen Ber-

bung ihre Majestat flugs unterwerfen wird, besonders in der letten Reige eines fritischen Jahrhunderts, wo beiderseitiger Empirismus, mit Blindheit geschlagen, seine eigne Bibse von Tage zu Tage verdächtiger und lächerlicher macht.

Der dritte, höchste und gleichsam empirische Purismus betrifft also noch die Sprache, das einzige, erste und lette Organon und Ariterion der Vernurst, ohne ein ander Ereditiv als Ueberlieserung und Usum. Es
geht aber einem auch bennah mit diesem Idol, wie jenem Alten mit dem Ideal der Vernunste.
Je länger man nachdenst, desto tieser und imniger man verstummt und alle Lust zu reden verliert. "Weh den Tyrannen, wenn sich "Gott nm sie besümmern wird! Wozu fra"gen sie also nach Ihm? Mene, mene, teckel "den Sophisten! ihre Scheidemunze wird zu"leicht gefunden, und ihre Wechselbant zer"brochen werden!!"

Receptivität ber Sprache und Spontan eität ber Begriffe! — Aus diefer doppelten Quelle ber Zweydentigfeit schöpfe die reine Bernunft alle Elemente ihrer Rechthaberen, Zweifelsucht und Kunstrichterschaft, erzeugt burch eine eben so willsuhrliche Analysis als Synthesis des dreymal alten Sauerteigs neue Phanomene und Meteore des mandelbaren Dorijonts, schafft Zeichen und Wander mit dem Allherporbringer und Zerfierer, dem merturisalischen Zauberstabe ihres Mundes, oder dem gespaltenen Ganfektel zwischen den drey sologistischen Schreibefingern ihrer herkulischen Fanst —

Schon bem Ramen Detaphpfit bangt biefer Erbichabe und Ausfag ber 3menbeutige feit an, ber baburch nicht gehoben, noch weniger verklart werben mag, bag man bis an feinem Geburteort, ber in ber aufälligen Sonthefe eines griechischen Bormores liegt, au-Gefest aber auch, baf es in ber rucfaebt. transscenbentalen Topif auf ben empirischen Unterschied binten und aber noch meniger anfame, als ben einem a priori und a postariori auf ein bofteron proteron, fo breitet fic both das Muttermal bes Ramens von der Stirn bis in bie Eingeweide ber gangen Biffenschaft and, und ihre Terminologie verbalt fic an feber andern Runft. Beid. Berg. und Schulfprache, wie bas Quedfilber zu ben übrigen Metallen.

Bwar follte man ans fo manchen analyetifchen Urtheilen auf einen gnoftischen haß gegen Materie ober anch auf eine mystische Liebe jur Form schließen: bennoch hat die Sputhests bes Pradicats mit bem Subject, worin zugleich bas eigentliche Object ber reinen Ber-

witer Stittelbegenff meiter ren ume tames Promuntheil für bie mer fit , beren mo Berg and the second sec 2. The similar des The late of the late of the letter to William ber William T mer internation Configurations The second secon me me Mifterfand क एक करण्याचेत्र सार्वे 2 lenibre ne descript description and de fermite In were In Geben ber int bei der Gefentliche best Benter ine Citte see Guten unt Bliden, me sad inder a minutes I minutes, barch manufacture and Tables beginned and Desirant in Lincoll de Soit inden mit Ringingen meier emmenden Ere There's a same incomment and Spece murter Ingeliener, und benandeines burch mein metreen Infing bit Bieberfeit bet Sorage it unt fr diminits, Liniges, unfiemo mangingares from = x, bof nichts int. in maniged Gantes, cin magifches Schate emint. marient mie ber weife Delbetius 491: Der Salisben und Rofenfrenz eines manifembantalen Merglanbene an emtia ratiome der bereit Cottinge und finden. " bieile. Canna martinde es find e

die Mathematif fich einen Borgng des Abeis wegen ihrer allgemeinen und nothwendigen 3uberläßigfeit anmassen kann, auch die menschliche Vernunft selbst dem unfehlbaren und untriglichen Justinct der Insetten nachstehen mußte.

Bleibt es also ja noch eine Samptfrage: wie bas Bermogen ju benten möglich fei? - bas Bermogen, rechts und links, por und obne, mit und uber die Erfahrung hinaustubenfen? fo brancht es feiner Debuction, die geneglogifche Brioritat ber Oprade bor ben fieben beiligen Aunctionen logifder Sake und Schluffe, nud ibre Deraldif in be-Richt nur bas cante Bermbeen an benfen beruht auf Sprache, ben unerfannten Beiffagungen und geläfterten Bunbertbaten bes verbienftreichen Samuel Deinete mfolge: fondern Sprace ift auch ber Dittelpunct des Difterffandes ber Bernauft mit ibr felbft, theils megen ber banfigen Coincibens des größten und fleinften Begriffs, feis ner Leere und Rafle in ibealifden Gaten, theils wegen des unendlichen ber Rebe - vor ben Schluffiguren u. dgl. viel mehr.

Caute und Buchftaben find alfo reine Formen a priori, in benen nichts, was jur Empfindung oder jum Begriff eines Gegenfanaftet, angetroffen wird, und die mabren

nunft beftebt , ju ihrem Mittelbegriff weiter nichts, ale ein altes taltes Borurtbeil fur bie Mothematif vor und hinter fich, beren avopictifde Gewißbeit hanptfachlich auf einer gleich. fam fpriologifchen Bezeichnung ber einfachften finnlichen Unschauung und hiernachft auf ber Leich. tigfeit beruht, thre Onnthefis und die Moalicofeit berfetben in augenscheinlichen Conftructionen ober fembolifden Kormeln und Gleichungen, burd beren Sinnlichfeit aller Diffverftand von felbst ausgeschloffen wird, ju bewähren und barguffellen. Unterbeffen aber bie Geometrie fogar die Abealitat ihrer Begriffe bon Muncten ohne Theile, son Linien und Blachen, auch nach ibealifch getheilten Dimenfionen, burch empirifche Beichen und Bilber bestimmt und figirt : migbraucht bie Detaphpfif alle Wortzeichen und Redefiguren unfrer empirifden Erfenntniß zu lauter Dieroglophen und Topen ibealifcher Berhaltniffe, und verarbeitet burch Diefen gelehrten Unfug bie Bieberfeit ber Sprace in ein fo fimlofes, laufiges, unftetes, unbestimmbares Etwas = x, bag nichts als ein windiges Saufen, ein magisches Schattenfpiel, hochftens, wie ber weife Belvetius faat , ber Talisman und Rofenfrang eines transscendentalen' Aberglaubens an entia rationis, ihre leeren Schlauche und lofung übrig bleibt. Endlich verfteht es fic am Rande, bag wenn

die Mathematik fich einen Borzug des Abels wegen ihrer allgemeinen und nothwendigen Bus verläßigfeit anmaffen kann, auch die menfchliche Vernunft felbst dem unfehlbaren und unstrüglichen Just inct der Jusetten nachstehen mußte.

Bleibt es alfo ja noch eine Sauptfrage: wie bas Bermbaen zu benfen moglich fei? - bas Bermogen, rechts und links, por und ohne, mit und aber bie Erfahrung binauszudenfen? fo braucht es feiner Debuc. tion, die geneglogische Brioritat ber Oprace por ben fieben beiligen Aunctionen logifcher Sase und Schluffe, und ihre Beraldif ju bei Richt nur bas gange Bermogen gu meifen. benten berubt auf Sprache, ben unerfannten Beiffagungen und geläfterten Bunbertbaten bes verbienftreichen Samuel Deinete jufolge: fonbern Sprache ift auch ber Mittelpunct Des Migberftanbes ber Bernunft mit ibr felbft, theils megen ber banfigen Coincibens bes größten und fleinften Begriffs, feiner Leere und Bulle in ibealifden Sagen, theils wegen bes unendlichen ber Rebe - bor ben Schlußfiguren u. bgl. viel mehr.

Laute und Buchfiaben find also reine Formen a priori, in benen nichte, was jur Empfindung ober jum Begriff eines Gegenfianbes gehört, angetroffen wird, und bie wahren

afibetifden Elemente aller menfoliden Ertennt nis und Bernunft. Die altefte Sprache mat Dufit, und nebft bem fublbaren Rhythmus bes Unisichlages und bes Othems in ber Rafe, bas leibhafte Urbild alles Beitmaßes und feiner Bablverhaltniffe. Die altefte Schrift mar Maleren und Beidnung, beschäftigte fic alfo eben fo frube mit ber Defonomie bes Raums, feiner Einfdranfung und Beffim. mung durch Kiguren. Daber baben fich die Begriffe von Zeit und Raum durch ben überichwenalich bebarrlichen Ginfluß ber beiben ebels fen Sinne, Gefichts und Gebors, in Die gange Sphare des Verstandes, so allgemein und noth. wendig gemacht, als Licht und Luft fur Aug, Dhr und Stimme find, baf Raum und Beit, wo nicht ideae innatae, boch wenigstens matrices aller auschaulichen Erfenntniß ju fenn fcbeinen.

Entspringen aber Sinnlichfeit und Verstand als zwey Stamme ber menschlichen Erstenntnis aus Einer gemeinschaftlichen Wurzel, so daß durch jene Gegenstände geges ben und durch diesen gedacht werden; zu welchem Behuf nun eine so gewaltthätige, uns hefugte, eigenstanige Scheidung desjenigen, was die Ratur zusammengefügt hat! Werden nicht alle beide Stämme durch eine Dichotos wie und Zwepspalt ihrer gemeinschaftlichen Wurze

gel ansgehen und verdorren? Soute fich nicht jum Chenbilbe unferer Erkenntniß ein einziger Stamm beffer schicken, mit zwen Wurzeln, einer obern in der Luft und einer untern in der Erde? Die erste ift unfrer Sinnlichkeit preisgegeben, die lette hingegen unsichtbar, und muß durch den Verstand gedacht werden, welches mit der Priorität des Gedachten und der Posteriorität des Gegebenen oder Genommenen, wie auch mit der beliebten Indersion der reinen Vernunft in ihren Theorien mehr übereinstimmt.

Es giebt vielleicht annoch einen chymischen Baum der Diana nicht nur jur Erstenntniß der Sinnlichkeit und des Verstandes, sondern auch jur Erläuterung und Erweiterung beiderseitiger Gebiete und ihrer Gränzen, welche durch eine per antiphrasin getaufte reine Vernunft und ihre dem herrschenden Indisserentismo fröhnende Metaphysik (jene alte Mutter des Chaos und der Racht in allen Wissenschaften der Sitten, Religion und Gesetzebung!) so dunkel, verwirrt und dbe gemacht worden sind, daß erst aus der Morgenröthe der verheisnen nahen Umschaffung und Aufklärung der Thau einer reinen Ratursprache wiedergeboren werden muß.

Ohne jedoch auf ben Besuch eines neuen, aus der Sohe aufgehenden, Lucifers ju war-

ten, noch mich an bem Reigenbaum ber aro-Ben Gottin Diana! ju vergreifen, giebt uns Die ichlecte Bufenichlange ber gemeinen Bolfd wrache bas iconfie Gleichnis fur Die hopofiatifche Bereinigung ber finnlichen und verftanb. licen Raturen, ben gemeinschaftlichen Ibiomenwechsel ihrer Rraftt, Die fonthetischen Gebein niffe beiber correspondirenden und fich wiberfprechenden Geftalten a priori und a posteriori, fammt ber Transfubffantiation fubiectiver Bedingungen und Subsumtionen in obiective Bra. dicate und Attribute burd die copulam' eines Macht. ober Klickworts jur Verfürzung ber langen Beile und Ausfullung bes leeren Raums in periodifden Galimathias per Thesia und Antithesin. -

O um die handlung eines Demosthenes und seine breneinige Energie der Beredsamfeit oder die noch kommen sollende Mimit,
ohne die panegprische kingende Schelle einer Engelzunge! so würd ich dem Leser die Augen
diffnen, daß er vielleicht sähe — heere von Anschauungen in die Beste des reinen Berstandes hinauf — und heere von Begriffen in
den tiesen Abgrund der fühlbarsten Sinnlichteit herabsteigen, auf einer Leiter, die kein
Schlasender sich träumen läßt — und den Reihentanz dieser Mahanaim oder zweper Bernunstberre — die geheime und ärgerliche Chronit ibrer Bubischaft und Rothjucht. — und die ganze Theogonie aller Riesen = und Detvensort men der Sulamith und Muse, in der Apthologie des Lichts und der Finsternis — bis auf das Formenspiel einer alten Bando mit ihr selbst — inaudita specie solaminis, wie der heil. Arnobius sagt — und einer nenen und ersteckten Jungfrau, die aber keine Ruteter Gottes sepn mag, wosür sie der heil. Aussellund bielt. —

Borter haben alfo ein afthetifches und logifches Bermogen. Als fichtliche und lant bare Gegenftanbe geboren fie mit ihren Elementen gur Sinnlichkeit und Anschaunna. aber nach bem Geift ihrer Ginfebung unb Bebentung, jum Berftanb und Begrife Hoiglich find Worter fomobl reine und empirifche Unschauungen, als auch reine und empirifche Begriffe: empirifd, weil Empfindung bes Gefichts ober Gehors burch fie bewirft - rein , infofern ihre Bebeutung' burd nichts, mas ju jenen Empfinbungen gebort, bestimmt wird. Worter, als unbestimmte Gegenftande empirifder Anfdanungen , beifen nach bem Grundtert ber reinen Bernunft, affetifde Erfdeinungen. Bolglich find uach ber emigen Leper bes antithetifchen Barale lelismus, Borter als unbestimmte Gegenftande empirifder Begriffe, fritifde Ericheinungen.

anstuichonfen, if eben bas die net me nut gearn dedes, ber gange Edftein bes fritifchen Phenlismus und feines Thurm und Logens Baues der reinen Bernunft. Die gegebenen ober genommenen Materialien geboren ben fategorischen und idealischen Balbern, verwate. tifden und atabemifden Borrathefammern. Die Analyse ift nichts mehr als jeder Buschnitt nach ber Mode, wie die Sonthefe, die Runftnath eines gunftigen Leber - ober Beugichnei-Mas Die Transcendental - Philosophie metagrabolifirt, babe ich, um ber fcwachen le. fer willen , auf bas Sacrament ber Sprache, ben Buchfiaben ibrer Elemente , ben Geift ib. rer Einfegung gebentet, und überlaffe es ei nem jeden, die geballte Banft in eine flache Sand au entfalten. -

Biefleicht ift aber ein abnlicher Ibealismus bie gange Scheibemand bes Juden - und Deis benthums. Der Jude batte bas Wort und bie Beiden, ber beibe bie Bernunft und ibre Beisbeit.

## Solgatha und Scheblimini!

Non

einem Prediger in der Buften.

## Mofes.

Wer von Bater und Mutter spricht:
Ich seh' ihn nicht!
Und nicht kennt seine Brüder,
Richts weiß von seinen Sohnen. —
Die nur unterweisen Jakob in Deine Rechte
Und Israel in Deine Lehre;
Die nur legen Räucherwerk vor Beine Rase,
Ganze Opfer aus Deinen Altar.

## Beremias.

Siehe! ich will sie mit Wermuth speisen, und mit Balle tranten; benn von ben Propheten gu Jerusas Lem tommt heucheley aus ins gange Land.

## 1784.

Meisbeit.

anstulchonfen, ift eben bas die nu me en unb meare delles, ber gange Edfiein bes fritifchen Mealismus und feines Thurm - und Locen-Banes ber reinen Bernunft. Die gegebenen pber genommenen Materialien geboren ben faregorifden und ibealifden Balbern, peripates tifden und alabemifden Borrathstammern. Die Analyse ift nichts mehr als jeder Zuschnitt nach ber Mode, wie die Sonthefe, bie Runfb nath eines aunftigen Leber - ober Beugichnei-Bas die Transcendental - Abilosophie metagrabolifirt, babe ich, um ber fcwachen Les fer willen, auf bas Sacrament ber Sprache, ben Buchftaben ibrer Elemente, ben Geift ib. rer Einfebung gebentet, und überlaffe es ei nem jeben, bie geballte ganft in eine flache Sand au entfalten. - -Biefleicht ift aber ein abnlicher Ibealismus bie gange Scheibemand bes Juden - und Deis benthums. Der Jude batte bas Wort und bie Beiden, ber Beibe bie Bernunft

"Auch ich fann nicht unterlaffen, bes Ber-"gnugens gegen herrn Mofes Menbeldfobn andu erwahnen, welches mir bie Durchlesung eines Jerufalems gemacht bat. Gie verei-"nigt (nach eines Renners Urtheil) alles. "mas einer Schrift Eingang und Berfall in "ben Gemuthern ber Lefer verfchaffen fann, "bas, wodurch alle gute Schriften von jeber "ihn erhalten baben : vollfommene Deutlich-"feit in ben einzelnen Gebanten, einen leiche ten und lichtvollen Zusammenhang in bem "Fortidritte berfelben; einleuchtenbe und nut-"liche Wahrheit an vielen Stellen, und Mus-"dructe von edlen und tugendhaften Gefinnun-"gen, (bie fein Boblwollen fennen, und feinen Zwang leiben,) beb bem "Berfasser." \*) Was aber die Theorie von Rechten, Pflichten und Wertragen betrifft, fo thut mir die Runft, Colliftonsfalle vernunf= tig zu entscheiden, weniger Genüge, als bie gemeine Mepnung bes alten Cicero und feis nes neuesten vortrefflichen Uebersetzers und Auslegers. Ueber biesen firittigen Punct und

<sup>&</sup>quot;) S. Garve's Anmertung jum 1. Buche bes Eicero von ben Pflichten. S. 95. 95.

and the state of t ι 6 of 12 1 1 Contract of the contract of th The state of the state of 

der Rabbinen vernünftig erklaren zu konnen, fo scheint auch wohl ber gorbische Knoten bes aufgelosten Rirchenrechts eine Folge jener eiteln und fruchtlofen Mube ju fepn. Wegen Der Unwendung auf den Unterschied zwis fchen Staat und Rirche, bavon Berr Menbeissohn ausgegangen und wohin er wieder zuruck fehrt, ift Diefe Theorie gleichsam bie gulone Sufte bes Meifters, beren Metall porxuglich gepruft merben muß; weil bas bem sveculativen Geschmack eingeraumte Borrecht von zwolf Blattern, welche ber biffi= bentische Lefer Frenbeit erhalt zu überfolggen, eine boppelte Beftedung ift. und es am meiften bep ben erften Grund= fagen barauf aufommt, ob solde anerkannt ober in Zweifel gezogen werben konnen, ebe man gur Unwendung fdreitet.

Ohne aus Staat, Religion und Gewiffensfreyheit drey moralische Wesen oder Perfonen zu dichten, deren unmoralische Mishelligfeit und Fehde desto mehr befremden muß,
wenn das Sittliche sich auf Gesete bezieht,
die sich nicht einander widersprechen können,
find Staat, Religion und Gewissensfreyheit
zuvörderst drep Worter, die dem ersten Unblick nach alles oder vielmehr nichts sagen,
und sich daher zu andern Wörtern verhalten, wie die Unbestimmtheit des Menschen

zur Bestimmtheit ber Thiere.

"Sehr wohl! Ließe sich ber Zwift burch "eine Worterflarung entscheiben." - Dennoch stehen ihrer dren gleich im Borbofe ber Theorie. Mit bem sittlichen Bermogen scheint es mir (in parenthesi) eben bie Bewandniß zu baben, wie mit einem moralischen Wefen. Das Bermogen beißt fittlich, wenn es mit ben Gefeten ber Weisheit und Gute besteben fann: so follte benn auch Weisbeit mit Gute verbunden, Sittlichfeit beis Ben. Rennt man aber ihren Bund Gerechtigfeit, fo follte man mit gleichem Suge ein Wermogen, bas mit ben Gefeten ber Weisheit und Gute bestehen fann, gerecht nennen. Sind ferner Dacht und Recht auch icon im Stande ber Natur beterogene Begriffe, fo icheinen Bermogen, Dittel und Guter mit bem Begriffe ber Macht gar ju nabe vermandt ju fenn, baß fie nicht bald auf Einerley hinauslaufen follten. --Wo fommen aber die Gefete ber Beise beit und Gute ber? Giebt et folche Befete; was hat man noch nothig nach einem Licht und Recht der Natur zu forschen? Baren biese Gesetze nicht schon an sich bas beste Recht ber Ratur? - Um allerwenigsten begreife ich, wie aus ben brep vorausgeschickten Erklarungen von Recht, Sittlichem und Gutern ber Schluß folge: - baß ber Mensch also ein Recht auf gewiße Guter ober Mittel babe; wenn man fich nicht ber Rabbinen vernünftig erklaren ju tonnen , fo scheint auch wohl ber gordische Knoten bes aufgelosten Rirchenrechts eine Rolge jener eiteln und fruchtlofen Dube ju fenn. Wegen ber Unwendung auf den Unterschied zwis fchen Staat und Rirche, bavon Berr Menbeissohn ausgegangen und mobin er wieber auruck febrt, ift Diefe Theorie gleichsam Die gulone Sufte bes Meifters, beren Metall vorzüglich gepruft werben muß; weil bas bem sveculativen Geschmack eingeraumte Borrecht von zwolf Blattern, welche ber biffi= bentische Leser Frepheit erhalt zu überfolgen, eine boppelte Bestechung ift, und es am meiften bep ben erften Grund= faken barauf aukommt, ob folde anerkannt ober in Zweifel gezogen werben fonnen, ebe man gur Unwenbung fdreitet.

Dhne aus Staat, Religion und Gewiffensfreyheit drei moralische Wesen oder Persfonen zu dichten, deren unmoralische Mishelsligkeit und Fehde desto mehr befremden muß, wenn das Sittliche sich auf Gesetze bezieht, die sich nicht einander widersprechen konnen, sind Staat, Religion und Gewissensfreyheit zuvörderst drep Worter, die dem ersten Anblick nach alles oder vielmehr nichts sagen, und sich daher zu andern Wortern verhalten, wie die Unbestimmtheit des Menschen zur Bestimmtheit der Thiere.

"Sehr wohl! Ließe sich ber Zwift burch "eine Worterflarung entscheiden." - Dennoch steben ihrer brev gleich im Borbofe ber Theorie. Mit bem fittlichen Vermogen icheint es mir (in parenthesi) eben bie Bewandniß ju haben, wie mit einem moralischen Wefen. Das Wermogen beißt fittlich, wenn es mit ben Gefeten ber Weisheit und Gute besteben fann : fo follte benn auch Weisbeit mit Gute verbunden, Sittlichfeit beis Ben. Mennt man aber ihren Bund Gerechtigfeit, fo follte man mit gleichem Ruge ein Wermogen, bas mit ben Gefeten ber Weisheit und Gute besteben fann, gerecht nennen. Sind ferner Macht und Recht auch schon im Stande der Natur beterogene Begriffe, fo fceinen Bermogen, Mittel und Guter mit bem Begriffe ber Macht gar zu nabe vermandt zu fepn, daß fie nicht bald auf Einerley hinauslaufen follten. --Bo fommen aber Die Gefete Der Beise beit und Gute ber? Giebt es folche Befete; was bat man noch nothig nach einem Licht und Recht ber Natur zu forschen? Waren diese Gesetze nicht schon an sich das beste Recht ber Natur? - Um allerwenigsten begreife ich, wie aus ben bren vorausgeschickten Erklarungen von Recht, Sittlichem und Gutern ber Schluß folge: - baß ber Menich alfo ein Recht auf gemiße Guter ober Mittel habe; wenn man sich nicht wilkshrlich im Sinn ein Recht auf Gluckfeligkeit zueignet, beffen Allgemeinheit boch
eben so wenig behauptet werden kann, als
ein allgemeines Recht auf gottliche Gesetzes

bung und unmittelbare Offenbarung.

Weil der Theorist zur Erörterung seiner Anfangsgründe zwen Geschlechter, Rechthasbende und Pflichtträger braucht, so macht er sich flugs die ersten aus einem sitzlichen Vermögen, und die lehten aus einer sittlichen Nothwendigkeit. Abermal eine Zwickmühle philosophischer Unbestimmtspeit! — Bey den Rechthabenden wird bloß auf den Stand der Natur, bey den Pflichteträgern zugleich mit auf den Stand der Gestellschaft Rücksicht genommen, und durch eisnen schielenden Ausdruck konnte nicht thun und leiden desso leichtsertiger verswechselt werden.

Entspricht aber jedem Recht eine Pflicht, so entspricht auch dem sittlichen Bermögen ein sittliches Un vermögen, sich eines Dinsges als Mittels zur Glückseligkeit zu bediesnen; eher Noth, als Nothwendigkeit. Daher giebt es im Stande ber Natur keine andere als Unterlassungs-Pflichten, kein Thun, sondern ein reines Nichtsthun.

Wenn Ich ein Recht habe, mich eines Dinges als Mittels zur Glückseligkeit zu ber bienen, so bat jeber Mensch im Stanbe ber

Natur ein gleiches Recht; gleichwie der Golebat, während des Krieges, die Befugniß hat, ben Feind umzubringen, und der Feind ihn. Oder sind die Gesetze der Weisheit und Gate te so maunigfaltig, als mein und jedes andern Ich? oder gehort auch das metaphysische Gesetz föniglicher Gelbst = und Eigenliebe zum Recht der Natur?

Bugeftanden, daß die Gesehe der Weissheit und Gute sich einander nicht widerspresen ken können; lassen sich denn nicht eben so gut Collisionskalle zwischen ihnen, als zwischen Selbstgebrauch und Wohlwollen denken? Giebt es keine Wißhelligkeit, keine Feldzüge zwischen moralischen Eigenschaften, wie zwischen moralischen Wesen? — und wird nicht die Frenheit dort, wie hier, ein Schlachtopfer sittlicher Nothwendigskeit und den Gesehen der Weisheit und Gute, in denen also auch schon ein Zwangsrecht liegt?

Ist es aber Weisheit und Gute, unser — ich weiß nicht: ob vollkommenes ober unvollkommenes? — Recht auf Mittel ber Glückseligkeit, und bas schmale Bermögen unserer Habseligkeit noch burch Gesethe zu beschneiden und zu verstümmeln? oder sind auch diese Gesethe schon von der Beschaffenheit, daß durch selbige alle Bedingungen, unter welchen das Pradicat eines Mittels zur Glückseitsteit den Dingen zusommt, beiden

Geschlechtern gegeben sind? Diese Gesetzenun, von welchen unser sittliches Bermögen und Unvermögen abhängt, werben als weltzenndig und dem ganzen menschlichen Geschlecht offenbart, vorausgesetzt; oder besteht ihre Wollfommenheit, weil sie sich vermuthlich auf innere Gesinnungen beziehen, eben darin, daß sie nicht nothig haben geäußert zu werden, und man daher auch keinem speculativen Lesser außerlich davon Rechenschaft geben darf?

Gleichwohl scheint mit allen Wortschraus ben, worauf jede Erflarung bes Theoristen gestellt ift, die Sache barauf binguszulaufen. daß der Mensch im Stande der Natur ein Rechthabenber fep, infofern fein Gebrauch eines Dinges zum Mittel ber Gludfeliafeit mit ben Gesethen ber Weisheit und Gute be-Reben fann; bingegen gum Pflichttrager merbe, sobald ber Gebrauch eines Dinges, als Mittels jur Gluckfeligteit, Diefen Gefe-Ben widerspricht: jener fich also eines thas tigen Raturrechts zu erfreuen, biefet aber eines leibenben Raturrechts gu getroften babe. - Trop aller pharifaifchen Scheinheiligkeit, womit die Buchftabenmenfchen unfere erleuchteten Jahrhunderts bie Grundfate bes Widerspruchs und fattsamen Beweises im Munde fuhren, find fie bie drgften Schander ihres eigenen Bebaues!

Wegen biefer Collisionsfalle zwischen pofitiven und negativen Befugnissen, zwischen

Selbstgebrauch und leidiger Abangigfeit vom Wohlmollen weiserer Gelbstbraucher im Stanbe naturlicher Unabhangigfeit, erscheinet aus bem Gebirn bes Theoristen, gleich einer Mafdinen Pallas, bas Gefet ber Gerechtige. feit! — Was fur ein Aufwand mpstischer Gefete, um ein fummerliches Recht der Ratur aufzuführen, das faum der Rede werth ift, und weber bem Stanbe ber Gefellichaft, noch ber Sache bes Judenthums anpaßt! "Laßt fie nur bauen," wurde ein Ammoniter - fagen , "laßt fie nur bauen; menn Suchfe "binauf zogen, die zerriffen wohl ihre ftei= "nernen Mauern." Man versuche es aber nur, gewiße Behauptungen der Rabbinen gottli= der Vernunft ohne folde Grundfage vernunftig zu erflaren.

Als pflichttragender Lefer bescheide mich von selbst, daß ich feinem rechthabenden Scribenten seine Befugniß, sich einer verjährten Leibnitischen Worterflarung, als eines Mit= tels jur Erorterung ber erften Buchftaben feines Naturrechts, zu bedienen, um fo wenis ger streitig machen fann, ba die fich einan= Der niemals widersprechenden Gefete der Weisbeit und Gute fich wider Wiffen und Willen bes Theoristen unter seinen Sanden entzwept, und eine neue Berbindung burch Gerechtig-

keit nothig haben.

Als rechthabender Buchstaben = Mensch wünschte ich mir aber andachtige Leser von besserem Wissen und Gewissen, benen ich newe die Frage vorlegen darf: "Wie sollte die "Gerechtigkeit, welche einem jeden das "Seine giebt, aushören zu seyn, was sie ist, "ihr eigen Wesen verläugnen können, der "Weisheit und Güte das ihrige rauben, "und ihre eigene unwandeibare Einz"heit für Zwey ausgeben, die so verschiez"den unter sich sind, als sie selbst von beis "den ist?"

Ist es Weisheit und Gute, einem seben das Seinige zu geben und zu lassen? Freylich in dem einzigen Fall, wo es kein ander Recht zum Eigenthum giebt, als die Weisheit und Gute des Gebers. Dieser Fall ist aber nur der einzige in seiner Art. Wie schickt sich nun ein Geschlechtswort für ein einzelnes Ding, das sich mit nichts schichtet, und mit nichts unter eine Rubrike zu bringen ist?

Leibnit hatte also Recht für jenen eins zelnen Fall, von dem nur in einer Theos dicee die Rede seyn kann. Unsere schönen und süßen Geister, die vom starken Getrank ihrer Alweisheit und Menschenliebe berauscht, alles Gefühl von Gerechtigkeit in Edicten und Homilien und aphtonianischen Chrien verschwasten, haben auch Recht, nach der zusammenshängenden und spstematischen Bündigkeit des römisch und metaphysisch fatholischen Des

auf seine Fahigkeiten, noch auf die Producte derfelben, noch auf die unfruchtbaren Mauleefel: seiner Industrie, und traurigeren Wechselschie einer usurpirenden Gewaltthatigkeit über die seiner Eitelkeit unterworfene Ereatur wie

ber ihren. Willen,

Richt ibm felbft, nicht ibm allein, fonbern jenen Gefeben ber Weisheit und Gute. Die und in dem unermeklichen Reiche ber Ratur vorleuchten, ist bas sittliche Wermbaen untergeordnet, sich der Dinge als Mittel zu bedienen, und alle Bedingungen, unter welchen bas Prabicat ber Gluckfeliakeit bem Subject eines Pflichttragers gufommt, find ibm als foldem, und nicht als Recht= babendem, durch das Recht der Natur und Das Gefet ihrer Gerechtigkeit und feiner eigenen Wernunft gegeben. Er bat alfo meber ein physisches noch moralisches Wermogen au einer anderen Glucfeligfeit, als die ibm zugebacht, und wozu er berufen ift. Mittel, beren er fich jur Erlangung einer ibm nicht gegebenen und befcherten Gluckeligfeit bedient, find gehäufte Beleidigungen ber Natur und entschiedene Ungerechtigkeit. Jede Lufternheit jum Befferfenn ift Der Runke eines bollischen Aufruhrs.

Fur feinen Salomo, bem ber Gott ber Juden fehr große Weisheit und Werstand und getrost berz gab, wie der Sand, der am Ufer bes Meers liegt; — fur feinen

Me=

in seiner Sand! Auf ein solches Gesetz ber Gerechtigkeit reimt sich mit mehr Austand und Schieklichkeit jeuer wihige Zusatz der Auslager: Zerbrich das Faß, doch laß den Wein nicht and baufen! oder; wie die Musen des Fischwarts singen z Wasch mir den Pelz, doch mach ihn nicht naß!

Durch ben Schlangenbetrug ber Sprache eirculiet, unter eben so verschiedenen als mannigfaltigen Wortgestalten; im ganzen Jerufalem die ewige perielo eines und besselben bypofritischen: principil von außerlicher Wollskommenheit der Rechte und Handlungen, von innerlicher Unvollommenheit der Pflichten und Gesinnungen. — Doch alles kommt auf die beiden Fragen an, welche ich wiederholentslich heruhren muß.

1. "Giebt es nach bem Gesetz ber Ver"nunft Rechte auf Personen und
"Dinge, die mit Lehrmepnungen zu"sammenhängen, und durch das Ein"stimmen in selbige erworben werden
"können?"

Wie den Kindern die Würmer, gehen ben seuchtigen Suchstabenmenschen die Gefete ab, welche auch die guld ene Aben und Nomphe Egerie mancher philosophischen Regierung sind. Wenn ein Zusammenhang zwischen dem Physischen und Moralischen nicht

Da also, wenn teber sein unphilosophi= iches Ich zum foniglichen Schiederichter ber Collifionsfalle aufrichten will, meber ein Stand ber Natur noch ber Gefellschaft möglich ift, vielmehr in beiben Stanben Die Enticheibung naturlichen ober verabrebeten Geseten unter Einem allgemeinen DEMRN und Erben anbeim fallen muß: fo lobnt es kaum , langer im speculativen und theoretischen Schutt des Eigenthumerechts jum Selbstgebrauch, bes Entscheidungerechts zum Wohlwollen und ber Totalitat logischer Bedingungen jur Boll-Kommenheit ber Zwangerechte, berumzuwuh-Ien; fondern alle gesellschaftliche Wertrage beruben, nach bem Rechte ber Ratur, auf bem sittlichen Bermogen, Ja! ober. Rein! au fagen, und auf ber sittlichen Rothwen-Diafeit, bas gesagte Wort mabr zu machen. Das sittliche Bermogen, Ja! ober Rein! ju fagen, grunbet fich auf den naturlichen Gebrauch der menschlichen Vernunft und Sprache; die sittliche Nothwendigkeit, fein geges bened Wort ju erfullen, barauf, bag unfere innere Willenderflarung nicht anders als mundlich oder schriftlich oder thatlich ge= außert, geoffenbart und erfannt werden fann, und unfere Worte, als die naturlichen Zeiden unferer Gefinnungen, gleich Thaten gelten muffen. Bernunft und Sprache fund also bas innere und außere Band aller Gefelligkeit, und durch eine Scheidung ober

einer solchen Bollkommenheit bekommt bas ganze speculative Recht der Natur einen Riß, und läuft in das hoch ste Unrecht über — bis an das Ende des, det aushört. Kurz, alle gelobte Gesehe der Wissheit und Güte, das Geseh der Gerechtigkeit und das Geseh der Vernunft verlieren sich in den allergnadigsten Wilken und den plaisir jenes römischen Marionettenspielers und Virtuosen, und in seinen Schwanengesang: Qualis artisex perso! — "Dein Ende ist som-"men, und dein Geiz ist aus!" \*)

Giebt es aber einen gefellichaftlichen Contract, so giebt es auch einen natur= lichen, ber achter und alter fevn, und auf bessen Bedingungen ber gesellschaftliche beruben muß. Dadurch wird nun alles naturlice Eigenthum wiederum conventionell, und ber Mensch im Stande ber Ratur von ibren Gefeten abhangig, b. i. pofitiv verpflichtet eben benselben Gefeßen gemaß zu handeln, benen die ganze Ratur und vornehmlich bes Menschen seine, die Erhaltung bes Dafeyns, und ben Gebrauch aller bagu geborigen Mittel und Guter ju verdanken Der Menfc, als Pflichttrager ber Ratur, bat bemnach am allerwenigsten ein ausschließendes Recht und verbaßtes Monovol

<sup>\*)</sup> Jerem. 51, 13.

Da also, wenn teder sein unphilosophi= fcbes Ich gum koniglichen Schieberichter ber Collisionsfalle aufrichten will, meber ein Stand ber Ratur noch ber Gefellichaft möglich ift, vielmehr in beiben Stanben die Entscheibung naturlichen ober verabredeten Gefeten unter Einem allgemeinen DERRR und Erben anbeim fallen muß: fo lobnt es faum . langer im speculativen und theoretischen Schutt des Eigenthumsrechts jum Selbftgebrauch, bes Entscheibungerechts zum Wohlwollen und ber Totalitat logischer Bedingungen gur Boll-Kommenbeit ber Zwangerechte, berumzuwuhlen; fondern alle gesellschaftliche Wertrage beruben, nach bem Rechte ber Ratur, auf bem fittlichen Bermogen, Ja! ober Rein! au fagen . und auf ber fittlichen Rothwen-Digfeit, bas gefagte Wort mabr zu machen. Das sittliche Bermogen, Ja! ober Rein! ju fagen, grundet fich auf ben naturlichen Bebrauch der menschlichen Vernunft und Sprame; die fittliche Nothwendigkeit, fein geges bened Wort ju erfullen, barauf, bag unfere innere Willenderflarung nicht anders als mundlich oder schriftlich oder thatlich geaußert, geoffenbart und erfannt werben fann, und unfere Worte, als die naturlichen Reiden unserer Gefinnungen, gleich Thaten gelten muffen. Wernunft und Sprache find also das innere und außere Band aller Gefelligkeit, und burch eine Scheidung ober

Rebucabnejar, bem ber Gott ber Juben bie wilben Thiere, troß ibeer Bestimmt= beit, gegeben, baß fie ibm bienen follen: fon= bern nur für einen Philosophen ohne Gram und Scham , \*) nur fur einen Rimrob, im Stande ber Ratur, murbe es fich giemen. mit dem Nachdruck einer gebornten Stirn auszurufen : "Mir und mir allein "fommt das Entscheidungerecht ju, ob? und "wie viel? wem? wenn? unter welchen Um-"ftanben? ich jum Boblthun verbum-"ben bin." - Ift aber bas 3ch, felbft im Stande ber Natur, fo ungerecht und unbescheiben, und hat jeder Mensch ein aleiches Recht zum Dir! und Mir allein! fo lagt und froblich feyn über bem Wir von Gottes Gnaben, und bankbar fur bie Brofamen, Die ihre Jagd = und Schoofbunbe, Windspiele und Barenbeißer unmundigen Waifen übrig lassen! "Siebe, er schluckt in "fich ben Strom, und acht's nicht groß, "laffet fich bunken, er wolle den Jordan mit "feinem Munde ausschöpfen. \*\*) - Wer thar "ibn zwingen, armen Erndtern ein Erint-"geld binguwerfen! Wer thar ihm wehren, "die Pfup! Pfup! armer Gunder einzu-"verleiben!"

<sup>\*)</sup> Philosophos acediosos neunt sie ber beit. Thomas a Kempis 1, 24.

<sup>\*\*)</sup> Hiob 40, 18.

Samann's Scriften, VII. Ih.

erfannter lebenbiger Bafrheiten, als ein Dieb und Morber zu erschleichen.

"Ein Herr, der zu Lügen Luft "hat, des Dienet sind alle gotte "los." \*) Alle seine Ansprüche auf ein tonigliches Monopol der Ungerechtigkeit, alle seine Bersuche und Sinfalle, die Eingesse der Nachahmung seinen Unterthanen durch Galgen und Schmach-Sdicte zu verzäunen oder zu versalzen, haben keine andere Wirkung, als die Sophisteren seiner Herrschaft in den Augen der Nachwelt besto verächtlicher und lächerlicher zu machen.

Er spricht: so geschiehte! — "und "wie der Mensch alle Thiere nennen würde, "sollten sie heißen." — Nach diesem Vorund Sbenhilde der Bestimmtheit sollte jesdes Wort eines Mannes die Sache selbst sepn und bleiben. Auf diese Aehnlichkeit des Geprages und der Ueberschrift mit dem Musster unseres Geschlechts und dem Meister unserer Jugend — auf dieses Necht der Nastur, sich des Worts, als des eigentlichesten, edelsten und kräftigsten Mittels zur Ofsendarung und Mittheilung unserer innigsten Willenderklarung zu bedienen, ist die Gulstigkeit aller Verträge gegründet, und diese seigenden

<sup>&</sup>quot;) Sprichw. Sal. 29, 12.

Trennung desjenigen, was die Natur durch ihre Einsehung zusammengesügt hat, wird Glaube und Treue ausgehoben, Lüge und Trug, Schande und Laster zu Mitteln der Glückseligkeit gesirmelt und gestempelt. Fundamentum est justitiae FIDES - dictorum constantia et veritas. \*) — Est enim primum, quod cernitur in universi generis humani societate, ejus autem vinculum est RATIO et ORATIO, quae conciliat inter se homines conjungique naturali quadam societate. \*\*) — Res a natura copulatas errore divellere, sons est fraudium, malesiciorum, seelerum omnium. \*\*\*)

Jeber Sophist ist also nicht nur ein Lugner, sondern auch ein Seuchler, und bedient sich der Sprache, als eines leeren Puppenspiels, sein Idol, das eitele Gemachte menschlicher Kunft, für einen Ausfluß göttlicher Vernunft und eine leibhafte Tochtet ihrer Stimme auszugeben, abergläubige Leser durch das Blendwerf einer guldenen Halbes hinters Licht zu führen, und sich ihre Leberzeugung, auf Rosten und Gefahr im-

<sup>\*)</sup> Cic. de Off, I, 7.

<sup>\*\*)</sup> Ib. 16.
\*\*\*) Ib. III. 18.

erkannter lebenbiger Babrbeiten, als ein Dieb

und Morber zu erschleichen.

"Gin herr, ber gu Lugen Luft "bat, bes Diener find alle gotte "los." \*) Alle seine Anspruche auf ein tonigliches Monopol ber Ungerechtigfeit, alle feine Berfuche und Ginfalle, Die Gingriffe ber Rachabmung feinen Unterthanen burch Galgen und Schmach-Edicte ju verzäunen ober ju versalzen, haben teine andere Wirfung, als die Sophisteren seiner herrschaft in ben Mugen ber Rachwelt besto verächtlicher und laderlicher zu machen.

Er fpricht: fo gefdiehte! - "und "wie ber Mensch alle Thiere nennen wurde, "follten fie beißen." — Rach biefem Borund Chenhilde ber Beftimmtheit fofte jebes Wort eines Mannes Die Sache felbst fepn und bleiben. Auf Diese Aehnlichkeit Des Geprages und ber Ueberschrift mit dem Mu= fter unseres Geschlechts und dem Meifter un= ferer Jugend - auf dieses Recht ber Ratur, fich bes Worts, als bes eigentlichften, ebelften und fraftigften Mittele jur Offenbarung und Mittheilung unserer innigsten Billenserflarung zu bedienen, ift die Gultigkeit aller Wertrage gegrundet, und biefe feste Burg ber im Berborgenen liegenden

<sup>&</sup>quot;) Sprichw. Sal. 29, 12.

Wahrheit if aller nutiden Praktif, Maschimeren . Soulfudieren und Marttidreperen überlegen. Der Digbrauch ber Sprache und ibres naturlichen Zeugnified, ift also ber grobfte Meineid, und macht ben Uebertreter Diefes erften Gefetes ber Bernunft und ibrer Gerechtigfeit jum argften Menfchenfeinbe , Sochverrather und Widerfacher beutider Aufrichtigkeit und Redlichkeit, worauf unsere Burbe und Gluckfeligkeit berubt. Ein punischer Prediger, nicht in ber Wusten, bat es funden, bag Die Ratur ben Menfchen beutsch gemacht, und daß alle Oeuvres diverses einer conifd = fodomitischen Mundart, die nach b.. und f.. wie nach Pech und Schwefel stinkt, nichts als schwarze Runfte eines f.. Diable ber Finfterniß find. In einem Schauthal voller unbeftimmten und schwankenden Begriffe, ift der Rubm nicht fein von größerer Aufklarung! -befferer Entwickelung! - richtigerer Unterfceibung! - und sublimirtem Gprachaes brauch des gefunden Menfchenverstandes! gegen bie Zeiten und bas Spftem eines Sobbes. Ich habe icon die Bermandticaft besjenigen, mas ber eine Recht und ber an-3mana8= dere Macht nennet, gerügt. pflichten, beren Wollfommenbeit barin bes flebt, daß fie mit Gewalt erpreßt werben konnen, scheinen gleich nabe an die. Berbindlichfeit ber Aurcht zu grangen. Fer-

net, wenn man burch Meuferung bed WBBG! wollens eben so viel gewinnt, als man buch Aufopferung verliett, fo find auch Die Col= lisions = Kalle mischen Wohlwotten und Selbstgebrauch, ober groffchen ben Pflichten gegen Sich und ben Rachften, eben forgut Kruchte einer armsellgen Sopbiftereb, wie ber vorgespiegelte Conflict groifden ben Rech= ten ber Gottbeit und bes Menschen , welchem Conflitt ber Theorist alle Uebel Schuld giebt, bie von jeber unter dem philosophischen und volitischen Deckmantel ber Wahrheit und Berechtigfeit ausgeübt worben. Menfebenliebe ift eine angeborne Schwachbeit, und Wohl= wollen wenig mehr als eine Geckeren, Die man fic bald ein = bald auszuschwaßen fucht, ben Lefer mit Schulfprache plagt und bofiert, übrigens fich mit bem verschluckten Innhalte ber Begriffe gutlich thut, und mit ben leeren Schaalen über bas parthevifche Publifum luftig macht. Rurg, bas gange Penelopens gewebe lauft auf bie Bebendigkeit hinaus, jedes von dem andern ungertrennliche Eins zwiefach erscheinen, und wiederum flugs in einander fallen zu laffen, daß durch dergleiden Socuspocus unter beiberten Ge falt alle Augenblicke Standpunct und Gefictefreis verruct, ber fpeculative Buchfiab. ler aber auf der schmalen Tangleine schwindlich wird — unterbeffen ber gwischen Simmel und Erde schwebende Enba der Theorie

im Sande Sinear, und Jerufalem nicht fürder bleibt an ihrem Ort zu Jerufalem, fondern unter dem Meridian Babels zu liegen kommt. — \*)

Man verwiert namlich die Begriffe, und es ift im gen aue ften Werftande eben so we= nig der Wahrheit gemaß, als dem Besten der Lefer zuträglich, wenn man Staat und Kirche entgegen seht, die innere Glückseligkeit von der außern Ruhe und Sichersheit so scharf abschneidet, wie das Zeitliche vom Ewigen. Das Kind der einen Mutter war von ihr selbst im Schlafe erdrückt, und das noch lebende Kind zappelt bereits unter dem aufgehobenen Schwertstreische des salomonischen Scharfrichtets, um es entzwey zu theilen, dieser die Halfte und jener die Halfte.

Bur wahren Erfüllung unserer Pflichten, und zur Wollfommenheit bes Menschen gesboren Sandlung en und Gefinnung en. Staat und Rirche haben beibe zu ihrem Gegenstande. Folglich find Sandlungen ohne Gefinnungen, und Gefinnungen ohne Sandlungen, eine Salbirung ganzer und lebendiger Pflichten in zwo tobte Salften. Wenn Bewegungsgrunde keine Wahrheitsgrunde mehr seyn durfen, und Wahrz

<sup>\*)</sup> Bachar. 5, 10. 11. — 12, 6.

peitsgründe zu Bewegungsgründen weiter nicht taugen; wenn das Wesen vom nothwendigen Verstande, und die Wirklichsfeit vom zusälligen Willen abhängt: so hört alle göttliche und menschliche Einheit auf, in Gesinnungen und Handlungen. Der Staat wird ein Körper ohne Geist und Leben — ein Nas sur Abler! Die Kirche ein Gesspenst, ohne Fleisch und Bein — ein Pospanz für Sperlinge! Die Vernunft mit dem unveränderlichen Zusammenhange sich einsander vorzusssehender oder ausschließender Begriffe, steht stille, wie Sonne und Mond zu Gibeon und im Thal Asalon.

Dennoch mepnt der Theorist, daß allen= falls bem Staat eben so wenig an ben Gefinnungen feiner Unterthanen gelegen fepn burfe, als dem lieben Gott an ihren Sand= lungen, wodurch er nicht nur seinem eigenen So dem en bes Jubenthums widerfpricht, fonbern abermal einstimmig mit Sobbes bie bochfte Glückfeligkeit in außerlicher Rube und Sicherheit fest, fie mag tommen, woher fie wolle und vollfommen fo furchterlich fenn, wie jene Abendrube in einer Keftung, welche des Nachts übergeben soll, daß sie, wie Teremias fagt, geinen ewigen Ochlaf ichlafen, "von dem sie nimmer aufwachen." solche Wortspiele physjognomischer und bypo-Eritischer Unbestimmtheit fann fich in unsern erleuchteten Zeiten ber Mitternacht jeber

Buchftaben = und Wortkedmer über ben fache verftandigften Meister einen Triumph erwerben, den et im Exunde doch ihm zu verdanken hat; aber eine Sprachverwirrung ber Begriffe bleibt nicht ohne practische Folgen.

Done mich und bich, andechtiger Lefer? mit der noch speculativeren Anwendung zu ermüden, wunschte ich, unserer beidersein tigen Sicherheit wegen im oberften Stockwerte, keinen solchen lockern Grund und sanz bigen Boden für die neue und harts Theorie

bes Jubenthums.

Weil ich auch von keinen ewigen Wahrs heiten, als unaufhörlich Zeitlichen weiß, so brauche ich mich nicht in das Casbinet des göttlichen Werstandes, noch in das Heiligthum des göttlichen Willens zu versteisgen; noch über den Unterschied mich aufzus halten zwischen unmittelbarer Offensarung duech Wort und Schrift, die nur iht und hier verständlich ist, und zwischen mittelbarer Offenbarung duech Sache (Natur) und Begriff, welche versmöge ihrer Seelenschrift zu allen Zeiten und an allen Orten leserlich und verständlich seyn soll.

"Sich immer wider alle Theorien und "Hypothesen strauben, und von Thatsachen

iteben, nichts als von Thatfachen boren wolifen, und fich gerabe ba am wenigsten nach , Thatfachen umfeben, wo es anr meiften barwauf antommt." - Doch ich habe weber Sunger ju Schaubrobten, noch Muße und Rrafte zu labvrintbifden Gpagiergangen und verivatetischen Labyrinthen: sondern eile gur Sache, und ftimme mit heren Mendelssohn barin gang= fich überein, bag bas Jubenthum von feiner geoffenbarten Religion wiffe, und zwar in dem Berftande, worin es von ibm felbft genommen wird b. i. ihnen eigentlich von Bott burch Wort und Schrift nichts bekannt aemacht und anvertraut worden fep, als nus Das finnliche Bebiculum bes Gebeimniffes, ber Schatten von gutunftigen Gutern, nicht bas Wefen ber Guter felbft . beren wirtiche Mittheilung fich Gott burch einen boberen Mittler, Sobenpriefter, Prospheten und Ronig, als Mofes, Maron, David und Salomo waren, vorbehalten batte. - Gleichwie baber Mofes felbft nicht wußte, daß fein Antlit eine glanzende Rlarbeit batte, Die bem Bolke Furcht einjagte; fo war auch die ganze Gefengebung diefes gottlichen Minifters ein bloBer Schleier und Worhang ber alten Bundesreligion, Die noch bis auf ben beutigen Zag unaufgebedt und verfiegelt bleibt.

Der churafteristische Unterfebieb: groifden Judenthum und Christenthum betrifft also mes ber un's moch mittelbare Offenban rung, in bem Berftanbe, worin biefes von Juben und Raturaliften genommen mirb -- noch ewige Wahrheiten und Lebre mennungen - noch Ceremoniele und Sittengefete, fonbem-lebiglich geite bide Geschichtsmabrheiten, Die fich ju einer Zeit jugetragen haben, und nies malb wiederfommen - Thatfachen, bie burch einen Zusammenfluß von Ursachen und Wirkungen in einem Zeitpunct und Erdraum mabr geworben, und affo nur von biefene Punct ber Beit und bes Raums als mabr gebacht werben konnen, und burch Autorität befidtiget werben muffen. Autoritat fann moar bemuthigen, aber nicht belehren; fie fann bie Bernunft niederfthlagen, aber nicht feffeln. Dennpch verfcmmbet obne Mutoritat bie Babtheit ber Gefdicte mit bem Befcbebenen felbit.

Dieser characteristische Unterschied zwischen Christenthum und Jubenthum betrifft Geeschichtswahrheiten mehr nur vergansgener, sondern auch zufünftiger Zeisten, welche vorausverkundigt und vorhergesfagt worden, durch den Geist einer so allgesmeinen als einzelnen Worsehung, und die ihrer Ratur nach, nicht andere als durch Glauben angenommen werden können. In-

difche Autoriekt aften giebt ihnen die erforberliche Anthentie; auch wurden diese Denke würdigkeiten der Bor = und Nachwelt dunch Wunder bestätigt, durch Glaubhaftige feit der Zeugen und Ueberlieferung bewährt; und durch eine Evidenz wirklicher Erfüllungen unterstüht, die zureichend sind, den Glauben über alle talmudische und dialeczitsche Zweifel und Bedenklichkeiten hinweg zu.

feten.

Daber beißt bie geoffenbarte: Relin dion des Christenthums, mit Grund und Recht, Glaube, Bertrauen, Buverficht, getrofte und Embliche Berficherung auf gottliche Aufagen und Werbeigungen, und ben berrlichen Kortgang ibred fich felbst entwickeln: ben Lebens in Darstellungen von einer Klarbeit jur anbern, bis gur volligen Aufbeckung und Avofalppse bes am Anfange verborgenen und geglaubten Gebeimniffes in die Rulle; bes Schauens von Angesicht zu Angesicht : gleichwie ber Bater Abrabam bem Ervigen glaubte, froh mar, baß er Geinen Sag feben follte, ibn fabe und fich freute; benn er aweifelte nicht an der Werheißung Gottes durch: Unglauben, fondern ward ftarf im Glauben, und gab Gott Die Ehre. Darum murbe es ihm auch gum Berbienft gerechnet. Dem Gefekgeber Dofes aber wurde ber Eingang in bas land ber Werbeißung rund abgeschlagen; und burch eine abnliche Berfundigung

bes Unglaubens an bem Geifte ber Gnabe und Wabrbeit, welcher in bieroglyphischen Gebrauchen, sombolischen Ceremonien und Sandlungen gediegener Bedeutung aufbewahrt werden foute auf die Zeit der Erquidung. Ausgießung und Salbung, artete biefes irrbifce Behigulum einer zeitlichen , bilblichen . bramatifchen , thierifchen Gefengebung und Ovferdienstes in bas verberbte und toblich fcleichenbe Gift eines findischen, fnechtischen. buchftablichen, abgottifchen Aberglaubens aus. Der ganze Mofes bemnach fammt affen Propheten ift ber Rels bes difflicen Glaubens, und ber auserwählte foftliche Edfein, ber von ben Bauleuten verworfen. auch ihnen jum Schftein, aber bes Anftoffes. aum Relfen bes Scandals geworben ift , baf fie fic aus Unglauben ftogen an dem Wort. worauf ibr ganges Gebau berubt. felbst der größte Prophet, und der Rational= Gefengeber nur ber fleinfte verganglichfte Schatten feines Amts, welches er jum blos Ben Borbilbe eines andern Propheten bes fannte, beffen Erwectung er feinen Brubern und ibren Nachkommen verhieß, mit bent ausbrucklichen Befehl und Gebot Dem fel= ben zu gehorchen. Das gulbene Rals agyptischer Ueberlieferung und rabbinischer Menschensatungen, burch Maron und bie Saunter ber Spnagoge, unter bem Schein gottlider Bernunft - Cum bes Eminen

willen!) — war vollige Zerfistung bes Gesehes, ihrer eigenen Weisfagung zusolge: Durch diesen letten Grauel ber Werwüstung wurde Mrses jum Pabst ber entweihten Nation, ber Leichnam seiner verweseten Gesetzgebung zur Reliquie ber Superstistion, Bethanser zu Mörbergruben, Bethel zu Bethaven und die Stadt bes Blutsbrautigams, trop bem heidnischen und anstichristischen Rom, eine babhlonische Mehe und Schule bes herrschenden Anklagers, Berlaumbers, Lügners und Mörbers von Ansfang.

Das Chriftenthum alaubt also nicht an Lehrmennungen ber Philosophie, die pichte als eine alphabetische Schreiberen menichlicher Speculation, und dem wandelbaren Mond = und Modenwechsel unterworfen ift! - nicht an Bilber nnb Bilberdienft! - nicht an Thier= und Seldendienft! - nicht an fombolische Elemente und Lofungszeichen ober einige fcmange Buge, welche die unfichtbare Sand bes Obngefahrs auf der weißen Wand dabin geftrichen! midt an pythagorifdplatonifde 3 ablen!!! - an feine vorübergebenden Schatten nicht bleibenber, nicht fortbaurender Sandlungen und Ceremonien, benen man eine: geheime Rraft und umerklarbare Dagie gutvaut! - an feine Befete, bie auch obne Slauben baran getban werden muffen, wie sich der Theorist irgendwo ausdrückt, trotz seiner epikurischstoischen Wortzklauberep über Glauben und Wissen!
— Nein, das Christenthum weiß und kennt keine andere Glauben if essellen, als das feste prophetische Wort in den als leraltesten Urkunden des menschlischen Geschlechts und in den heiligen Schriften des achten Judenthums, whne samaritische Absonderung und apostryphische Mischnah. — Jene Niederlage machte eben den Juden zu einem gottesgezlehrten, gesalbten und vor allen Wölkern der Erde zum heil der Menschheit berufenen und auserwählten Geschlechte des Eigenthums.

Eine bem eifernen Ofen agyptischer Zies gelbrenneren und Frohndienstbarkeit entführte Horbe hatte freylich Handlung of effeln nothig, und einen Zuchtmeister zur bevorsstehenden Bildung eines sonderlichen Staats. Wie der Geist des Heerführers zu fluchenden und todtenden Sanctionen erbittert wurde: so betrübte were pobelshafte Eitelkeit und kindische Ungeduld nach einem Könige den Geist des letten Richeters bis zur langmuthigen Rache allweisser Liebe, welche durch physisches Elend zur sttlichen Besserung leitet.

Der außerordentliche Gefchmack an Gefetgebung und der königliche Lurus barin beweist eine. eben fo große Unfabigfeis fich felbst, als seines aleichen zu regieren, und ift ein gemeinschaftliches Bedürfnig für Gclaven und ihnen abnliche Defpoten. Theil mosaischer Weisheit war, wie bes Wolfs Sabseligfeit, agpptische Beute; mibianitische Klugbeit trug auch ibr Scherflein dazu ben, und um das Meisterstuck ewiger Dauer noch frauser und bunter zu machen, entdeckte eine wolfianisch'e Bunfchel= ruthe endlich bie Aber eines dinefischen Ceremoniels, das an vorübergebende Sanblungen von gediegener Bedeutung gebunden, aber dem unvermeidlichen Diffvet= ftandnisse und unumganglichen Disbrauche mundlicher Kortvflanzung Preis gegeben war. aleichwie ber in ben Borbereitungstagen ber Gesetzebung gehandhabte und getriebene Ratedismus allgemeiner Menschenreligion bem losen Geschwäße Aarons, damit er fie fein wollte anrichten.

Nach Maßgabe ber zwey Fragen von ber besten Regierungsform und gesund essten Dist, mußte sich vielmehr die himmslische Politik zu dem irrdischen dort und zeitlichen damals herunterlassen, ohne daburch an iht und hier gefesselt zu senn, um, gleich der Sonne, ihren glanzenden ewisgen Eirfel durchzulaufen, vom Glauben Ubrahams vor dem Geseh, bis zum Glauben seiner Kinder und Erben der Versheißung nach dem Geseh; denn dem gerechzten

ten Abraham mar bie Berbeifung, aber fein Gefet, ale bas Beichen bes Bunbes an feinem Rleische gegeben. Gerade in biefer ache ten Politif erblicken wir , wie jener Weltweise fagte, eine Gottheit , mo gemeine Augen ben Stein feben. Die gediegene Bedeutung vorübergehender Sandlungen zielte also wabriceinlich auf den verlornen ober verbrebten Schluffel ber Erkennt= niß, an welchem ben Sauptern ber Synas goge fo menia gelegen war, daß fie fich bie unbefngte Erlaubnif nahmen, bas gange Solog bes Gefetes gar ju jerfteren, das himmelreich baburch zuschloßen vor ben Menfchen, felbst nicht bineinkamen, und bie binein wollten, nicht hineingeben liegen, fonbern aus Rabbinen gottlicher Wernunft licerati III. literarum, Die vollfommenften Buch-Stabenmenschen und Masoreten im beiligften und fruchtbarken Werftande murben.

Durch Natur und Begriff ber Sasche ist die Abstellung ber mosaischen Bersfaffung, welche mit Landeigenthum und Landeseinrichtung in nothwendiger. Berbindung stand, und sich auf Tempel, Priesterthum und Reinigungsgesehe bezog, verständlicher und öffentlicher verlautbart worden, als es das Engelges schäfte auf dem von Meteoren dunfler Unsgewitter gerührten, fewerbrennenden, rauchsampsenden Berge in einer Wüssen Arabiens,

durch den Sall ber Posaunen und die Stime me ber Worte, welcher sich wegerten, die fie horten, daß ihnen das Wort ja nicht gefagt wurde (benn fie mochtens nicht ertraden, mas ba gefagt ward), auszurichten im Stande mar. Mit einer fo vernehmlieben unausloschlichen, leferlichen Geelenschrift, bag es lefen fann, wer vorüberlauft, ift bas Simmelreich bes Gefalbten emaeführt worden - und gleich einem Sometterlinge bem foeren Raupenges winnste und ber tobten Puppengestalt bes In-Denthums entflogen ! Dennoch fausen so viel Aweifel und Grübeleven, Sprothesen und Theorien bem am Bergen und Ginn unbefcnittenen Sophiften vor bem Gebor, bag er Die Stimme bes leifen Menschenverftanbes por bem Gebrull feiner Artillerie weber vernimmt noch vernehmen kann! - - Obne Reuer und Seerd ift man fein Burger. ohne Land und Leute fein Furft, und bie priefferliche Mation einer blogen Boof & beus telreligion bleibt, nach dem Ausbrucke ber Schrift, eine Geringschatung Gotz tes und ber gottlichen Bernunft. mare ein größeres Wunder, als an ihren Souben und Rleibern geschah, wenn jene Gesetzgebung für eine in ber Buften irrende Horbe fluchtiger Leibeigenen, welche ben ers ften Rirdenftaat bilben follten, einem in alle vier Winde gerftreuten Gefindel, ohne

Staat und Religion, als ihre Mumie, bis auf den heutigen Tag und über den ganzen Erbball hin und her, angemessen sen könnte. Nein, die ganze Mythologie der hebräschen Haushaltung war nichts als eine Typus einer transcendenteren Geschichte, der Horos fop eines himmlischen Helden, durch dessen Erscheinung alles bereits vollendet ist und noch werden wird, was in ihrem Gesehe und in ihren Propheten geschrieben steht: "Sie "werden vergehen, aber Du bleibst; sie wers, den verwandelt, wie ein Kleid, wenn Durch, sie verwandeln wirst —

Unendlich ichabbarer ale jener Schattenrif bes indifden Rirden faats und ibres ausschließenden Burgerrechts, ift bem Phis losophen und Weltburger bie alleraltefte Urfunde, weil felbige bas gange menfche liche Geschlecht angeht, und Moses zugleich bie mabren Berhaltniffe beffelben gu seinem Volke ohne selbstfüchtige Vorurtheile aufflart, fich eben so febr durch die einzelnen Bruchftude ber erften Borwelt, als burch den aufführlichen Plan der Borfebung, welde ihn gum Werkzeuge ihrer offentlichen Anftalten erwählte, um die fpatefte Rachwelt unfterblich verbient gemacht bat. Denn mas find alle miracula speciosa einer Dopffee und Iliabe und ibrer Selben gegen bie einfaltigen aber bedeutungereichen Phanomene Des ehrwürdigen Patriquenwandels? mas die fanfte liebepolle Seele bes blinden madnischen Bankellangers gegen den von eigenen Thaten und fohen Eingebungen, a priori und a posteriori glühenden Geift eines Moseb.

· So febr auch ber europäischen Centauren-Ritterschaft die jungfte Etymologie des Worts Abel aus einer grabischen ABurgel \*) gun= flig fepn mag : fo bleibt boch ber Jube immer ber eigentliche urprungliche Ebelmaun bes gamen menfclichen Geschlechts, und bas Borurtheil ihres Familien = und Ahnenftolges ift tiefer gegrundet, als alle Titel bes lacherlichen heralbischen Kanglepftyle. Selbst bas Migverhaltniß ihred fleinen in die ganze Welt gerftreuten Orbens , jum Pobel aller übrigen Bolfer liegt im Begriff ber Gache; gleich= wie die Caricatur der Urkunden für die Mechtbeit und das graue Alterthum ihres Frepbriefes fpriebt, und ben wikigsten Spott überfdrept. Die Dauer ibret Gefetgebung ift pollends ber ftartste Beweis von der Kraft ibres Urhebers, von der Ueberlegenheit feiner gebn Worte über die zusammengebettelten am & (f Tafeln, maffersuchtige Ungeheuer und Rurbisgewächse, Die ohne Arbeit noch Wartung in einer Racht werden und in einer Racht verberben, daß Schatten und Freude

Köhler disp. pro loco etc. Regiom. 1762.
 Coroll. VII.

weg ift. Mofes bleibt ber große Pan, gegen ben alle Pharaonen und ihre Schwarz= kunftler gang und gar servum pecus find,

Gin aopptischer Priefter fcalt die Grieden für Rinder. Bu ibren Spielen, burch beren Erfindung und Uebungen fie fich einen Namen gemacht, gebort auch bet Globe aspirant Der Philosophie. Die Unwiffenbeit ihres Meons unferm Jahrbunderte weber anvassend noch anstandia ift. fo affectiren boch die kleinen Ruchse und Deifter griechischer Weisheit die reine Bloge und Liebhaberen beidnischer Unwissenheit mit fol= der Naivetat bes Geschmacks, baß sie, wie ber Prophet fagt, proeder ihren DENNN, ,,noch die Krippe ihres HERRN fennen." Der spftematische Atheismus gehort affo vorzüglich zu ben Atticismis, woburch fich die gefunde Vernunft einiger ihrer Spermologen \*) von bem so allgemeinen als unvermeiblichen Aberglauben bes popularen Bobendienstes unterschieb, ohne baß fie im Stande maren, die Erscheinungen ber unbestimmten Gegenstande burch etwas befferes als einige transcendentale Grillen ju erganzen, welche oftere fein anderes Creditiv noch zureichenden Grund batten, als relationes curiosas morgeniandischer Sagen und Ge-

<sup>\*)</sup> Apostelg. 17, 18.

ruchte, einheimische Wolfsmahrchen, Abubungen, Traume, Rathsel und bergleichen

Rindereven mehr.

Seitbem fich aber bie Gotter ber Erbe au allerbochften Philosophen felbft creirt. hat fich Jupiter (weiland summus philosophus!) in die Gugufegestalt eines Dab as aogen verfrieden muffen ; und obicon Serr Mendelssohn es seinem verewigten Freunde gewiffermaßen ubel zu nehmen fcheint, baß er fich von, wer weiß nicht! welchem Ge schichtforscher bie gottliche Ergiebung bes menfolichen Gefdlechts einbilden lassen : so bat er boch nicht nur selbst ben Bes griff ber Religion und Rirche zu einer offentlichen Erziehungs - Unftalt abgeformt, fondern auch in Diefer ichulmeifterlichen Ruceficht fo manches Triviale über bas Gangelband der Sprache und Schrift und ihren naturlichen Parallelismum mit ber religiosen Macht bes masoretischen Buchftaben- und icholaftischen Wortframs, nachgebetet und vorbuchstabirt, daß ein andachtiger Leser sich menigstens bep einer Stelle feines speculativen Schlummers, faum bes Gabnens enthalten kann. Ibm ift es namlich ein vollig unge grundeter Glaubensartifel, "bie al-"phabetische Sprace fur bloße Zeichen ber "Laute" anzuseben. Seinen Bernunftgrunben nach, invita Minerva experientiae, ift ber Weg mit Schrift auf Sache über und

durch die Sprace nichts weniger als mothwendig; fondern er behauptet mit einer beps nabe unglaublichen und unverzeihlichen Ueber-Reugung, bag bie Schrift ,,unmittelbare Be-"teidnung ber Sache" fep. Rur Schabe, baß taubgeborne Philosophen allein auf Diefes Borrecht Unfpruch machen fonnen! Mit einem folden Rrebsgange bes Werstandes laffet fich ohne Blug der Erfin= bungefraft eben fo leicht bas Unermegliche als megbar, und umgefehrt benfen - - eben fo leicht burch unmittelbare Begeiche nung ber Sache bie gange beutsche Littera= tur nicht nur überfeben, fonbern auch verbeffern von einem Imperator ju Pefin, ale von einem taubgebornen Johann Balle born! -

Wenn sich aber alles menschliche Wissen auf wenige Fundamentalbegriffe einschränken läßt, und wenn sowohl in der Redsprache dies selben Laute, als in verschiedenen hieroglyphissschen Tafeln dieselben Bilder ofters vortommen, aber immer in anderer Verbindung, wodurch sie ihre Bedeutung vervielfältigen: so ließestich diese Beobachtung auch auf die Geschichte anwenden, und der ganze Umfang mensche licher Begebenheiten und ihres Wechselausseben so gut umfassen und in Fächer abtheisteit, wie der gestirnte Himmel in Figuren, ohne die Anzahl der Sterne zu wissen.

Daber scheint die ganze Geschichte des jüdis

fcben Wolfs, nach bem Gleichniffe ihres - Ceremonialgesetze, ein lebendiges geift = und berserwedendes Elementarbuch aller bift o= rifden Literatur im himmel, auf und unter ber Erbe - - ein Diamants net, fortschreitender Fingerzeig auf die Jobelperioden und Staatsplane ber gottlichen Regierung über bie gange Schopfung von ibrem Unfange bis zu ihrem Ausgange gu fenn, und bas prophetische Rathfel einer Theofratie fviegelt fich in ben Scherben biefes gertrummerten Gefaßes, wie Die Sonne ,,in "ben Eropflein auf dem Grafe, bas auf Riemand harret, noch auf Menfchen martetil: benn gestern war der Thau vom herrn als lein auf Gibeons Fließ, und auf bem gangen Erbhoden trocken; beute Thau auf ber ganzen Erbe, und bas' Trocine allein auf bem Aliebe -

Nicht nur die ganze Geschichte des Justenthums war Weiffagung; sondern der Geist derselben beschäftigte sich vor allen übrisgen Nationen, denen man das Analogon einer abnlichen dunkeln Uhndung und Voremspfindung vielleicht nicht absprechen kann; mit dem Jdrale eines Ritters, eines Krafts und Wundermanns, eines Goel's, dessen Abkunft nach dem Fleisch aus dem Stamme Juda, sein Ausgang aus der Sohe aber des Vaters Gehoof sepn sollte.

Winke und Blide auf biefe Ericeinung eines Meteors über Wolfen - und Feuerfaule, eines Sterns aus Jafob, einer Sonne ber Gerechtigkeit, mit Beil unter ihren Rice aeln! - auf bie Zeichen bes Wiberspruchs in ber zwendeutigen Gestalt feiner Derfon. feiner Friedens = und Freudenbothichaft , fei= ner Arbeiten und Schmergen, feines Geborfams bis jum Tobe, ja jum Tobe am Rreug! und feiner Erbohung aus bem Erbenstaube eines Wurms bis jum Thron unberveglicher herrlichfeit -- auf bas bimmelreich . bas diefer David, Salomo und Menfchenfobn pflanzen und vollenden murbe zu einer Stabt, die einen Grund bat, beren Baumeifter und Schöpfer Gott , zu einem Gernfatem broben, Die frep und imfer aller Mutter ift, ju einem nenen Simmel und einer nenen Erbe, obne Meer und Tempel beinnen -

Diese zeitlich en und ewigen Geschichtswahrheiten von dem Könige der Juden, dem Engel ihres Bundes, dem Erstgebornen und Haupt seiner Gemeine, sind das a und a, der Grund und Sipsel unserer Glaubensslüsgel; aber das Ende und Grab des mosais schen Kirchenstaats wurde Anlaß und Werkstatte metamosaischer Handlungssessenstellt, und einer mehr als agyptischen Knechtschaft und babvlonischen Gekangenschaft.

: Unglaube im eigentlichften biftorifden Wortverstande ist also die einzige Gunde gegen ben Geift ber mabren Religion, beren Ders im Simmel, und ihr Simmel im Beraen ift. Richt in Dienften, Opfern und Belübben, bie Gott von ben Denfden forbett, besteht bas Gebeimniß ber driftlichen Gottseligkeit; sondern vielmehr in Berbeigungen, Erfullungen und Aufopferungen, Die Gott gum Beften ber Menschen gethan und geleistet; nicht im vornehmften und größten Bebot, bas er aufgelegt, fonbern im bochften Gute, bas er gefdenft bat: nicht in Ges fetgebung und Sittenlehre, Die biog menfolide Gefinnungen und menfcha liche Sandlungen betreffen; fonbern in Ausführung gottlicher Thaten, Werfe und Un ftalten gum Beil ber gangen Welt. Dogmatif und Rirdenrecht geboren lediglich zu ben öffentlichen Ergiebungsund Bermaltungs = Unftalten, find als folde obrigfeitlicher Willführ unterworfen, und bald eine grobe, bald eine feine außerliche Bucht, nach ben Glementen und Graben berrichenber Mefibetif. fichtbaren, öffentlichen, gemeinen Anftalten find weber Religion, noch Weisheit, Die von oben berabkommt; fonbern irbifd, menfolich und teufelisch nach bem Ginfluß welfcher Carbinale ober wel-

poetischer Beichtvater ober ider Ciceroni, profaischer Bauchpfaffen, und nach bem abmechfelnben Spftem bes ftatiftifchen Gleichund Uebergewichts, ober bewaffneter Solerang und Reutralitat. - Rirchen- und Schulmer fen haben, wie Creaturen und Mifgeburten bes Staats und ber Bernunft, fich beiben oft eben fo niebertrachtig verfauft, als felbige verrathen; Philosophie und Politif baben au allen ibren gemeinschaftlichen Taufdungen und Gewaltthatiakeiten bas Schwert bes Aberalaubens und ben Schild bes Unglaubens nothig gehabt, und somohl durch ihre Liebe als burch ihren Saß bie Dogmatif deger gemißbandelt, benn Umnon Die Schwefter feines Brubers Absolom -

Bey bem unendlich en Mißverhalten nisse bes Menschen zu Gott, sind "öffents, liche Bilbungs Anstalten, die sich auf Vers"haltnisse bes Menschen zu Gott beziehen," lauter ungereimte Sate in trocknen Worten, welche die inneren Safte anstecken, je mehr ein speculatives Geschöpf bavon einzusaugen bekommt. Um erstlich bas unendliche Miße verhaltniß zu beben und aus dem Wege zu räumen, ehe von Verhaltnissen die Nede sein kann, welche öffentlichen Anstalten zum Beziehungsgrunde dienen sollen, muß der Mensch entweder einer göttlichen Natur theishaftig werden, oder auch die Gottheit Fleisch und Blut an sich nehmen. Die

Juden haben sich burch ihre gottliche Gesetzehung, und die Raturalisten vurch ihre gottliche Vernunft eines Palladiums zur Gleichung bemachtigt: folglich bleibt den Christen und Nikodemen kein anderer Mittelbegriff übrig, als von ganzem Berzen, pon ganzer Seele, von ganzem Bermuthe zu glauben: Also hat Gott die Welt geliebt — Diefer Glaube ift der Sieg, welcher die Welt überwunden hat.

Ein ahnliches Migverhaltnig bes Menfchen zum Menfchen scheint eben fo na= turlich allen offentlichen Staatsanstalten angufleben ; baber bas Migverhaltnig boppele ter Bebühren weder auffallend noch befremdend ist in einem Gustem de convenance. rbelches alle Reichs = und Landeskinder zu Leib= eigenen deterioris conditionis abelt, burch eine judische und turkische Befchneibung ibres Salt = und Rummerbrode, das fur welfche Galilaer, Windbeutel und Ebentheurer phis losophischer Industrie sich in Fleischtopfe und gebratene Zugvögel vermanbelt. Doch nach einer andern Dogmatik find wenig nehimen und doppelt geben feine Gefinnungen noch Handlungen deterioris conditionis. –

Ausschließende Selbfliebe und Reid find das Erbe und Gewerbe eines judischen Raturalismus, bem königlichen Gefete zuwider, seinen Rachften als fich selbst 214 lieben. Ein Wefen , das unfert Wohlwollens bebarf, unfern Benftand forbert, auf iraend Etwas von unserm physischen Bermis gen ju feinem Gelbftgebrauch unmoralifde Unfpruce macht, mit Gewalt erpreßt, und ben Dienst seiner Seloten besto notbigen bat, je großer es scheinen will - ein folches Wesen ift nichts als ein tobter Bott. ber Erde, gleich jenem, ber die Toferang feiner weisen Marimen und herpischen Erpen rimente an Sout fur Saut, dem Befcheibe. bes bochften Richters: Er fep in beines Sand! ju verbanten batte. Der einige mab= re Gott des himmels und Water der Menichen giebt feinen Regen und Sonnenscheife ohne Ansehen der Person. Die Juden maren aber gegen feine Wohlthaten und befonbere diejenigen Anftalten, welche burch ihre-Wermittel ung jur Palingenefie der Schopfung beptragen follten, eben fo gefinnt, wie unfere illustres ingrats und beifofe Sophis ften, die auch alle Regalien ber Ratur, bed Glucks und ber Worfebung ju Gogen ihrer. Eitelfeit und gum Det ibred Geites machen. und gleich dem bummen Lafttrager beiliger Gerathe in der Fabel, Die Anbetung bed ibnen verwandten Pobels, ihrem Midas - und Ohrenverdienst unter bem Joche thierischer Beg ftimmtheit, mit lauter Ueberzeugung fich anmaßen, zueignen und fur keinen Raub balten. Durch schnobe und feindliche Gesinnun-

gen, von kugen und Borns, wird ber gange Mechanismus religiofer und politischer Gefetlichfeit mit einem bolifchen Reuereifer getrieben, ber fich felbst und fein eigen Werf vergebrt, daß am Ende nichts als ein caput mortuum ber gottlichen und menschlichen Ge= ftalt übrig bleibt. - Gin Reich, bas nicht von biefer Welt ift, fann baber auf fein ander Rirdenrecht Anfpruch maden, als mit genauer Roth gebulbet unb Gelitten zu werben; weil alle öffentliche Anstalten von bloß menschlicher Autorität ne= ben einer gottlichen Gefengebung unmöglich besteben tonnen, fondern Gefahr laufen, wie Dagon Saupt und Sande zu verlieren , daß der Rumpf allein, turpiter atrum desinens in piscem ber iconen Philisternatur auf seiner eigenen Thurschwelle liegen blieb -

Staat und Rirde sind Moses und Maron; Philosophie, ihre Schwester Miriam, die aussatige Prophetin. Der jungere Bruder, ein Gott bes Erstgebornen, und dieser sein Mund: benn Moses hatte eine schwere Sprache und eine schwere Junge, schwere hande und einen noch schwereren Stab, vor dem er sich selbst einmal furchte, und mit dem er sich versündigte zum Tod in der Watten; aber auf Narons Webeberuft ruhete das licht und Recht des Staats, und hung an seinen beiden hebeschultern;

herr Menbelsfobn bat einen Bufab ber Musleger angeführt, welcher ben Ben Scheid des bochften Richters in dem allerafteften Rechtshandel zu einem lächerlichen Unfinn laftert. Saft eben fo rabbinifch verfabet er felbst mit einem Bescheibe bes Stifters unserer Religion. Die Schuldigfeit einem Jeden das Seine ju geben, bem Raifer feinen Zimagrofchen, und Gott bie Ehre feines Ramens: Dief ift in feinen Mugen ,,ein ofa fembarer Gegenfat und Collifion ber Pfliche ten." War et aber jesuitische Bore fict, bie Seuchler und Berfucher ben ibrem rechten Ramen zu nennen ? - Die perblendeten Wegweiser, welche Mofis Ratheber mißbrauchten, und schwere, unertragliche Burben Underen auf ben Sale legten, aber selbige mit keinem Kinger selbst regten, Dung-Till und Kummel mit mathematischer Gewise. senhaftigfeit verzehnteten, aber bas Schwerfte im Gefet, Gerechtigfeit, Barmbergigfeit unb: Treue im Stich fießen, Deucken filtrirten und Rameele verfcbluckten. Jener gerechte Befcheib voller Weisbeit und Gate, bem Raifer feinen Rindgroftben und Gott die Chre m geben war also fein pharifaifcher Rath gween herrn ju bienen, auf beiben Geis ten gu binten, und ben Baum auf beiben Achfeln ju tragen, \*)

<sup>\*)</sup> Luther's Randgloffe zu Pf. 35, 15.

als ein frepes Namealiften i Bolt, ohne Restigion und Staat, ben Stolz der Bettler und bas Gluck ober Schame... auf Koften bes menschlichen Geschlechts nahren und gesnießen zu können.

🕝 Andachtiger Lefer! laß mich alten Mas rium auf den Trummern des philosophisch= volitischen Jerufalems ein wenig ause ruben, ebe ich gum Abschied segne. ---In ber Wuften giebt es Robr. Das ber Wind bin und her weht; aber feine patrioti= fchen Catonen - "Was baft bu bier au "thun, Elia!" Religion und Gold! - Um bes himmels willen! Eibschwure und Berg= predigt - Sat nicht der Theorist und (ohne Rubm zu melben.) ehrwurdiger Geiftlichen ind Gesicht bewiesen, bag wir feine Sand-Innasbruber nach bem Bleifch geworden, aleichwie er selbst leider! durch die lose Werfabrung nach ber Griechen Lebre und ber Belt Sakungen jum befchnittenen Glaus bens bruder im Beift und Befen bes beibnifchen, naturaliftischen, atheistischen Kanatismus; - benn, wer ben Gobn leugnet, Bat auch ben Bater nicht, und wer ben Sohn nicht ehrt, der ehrt auch ben Bater nicht. Wer aber ben Sobn fiebt, der fiebt ER und ber Sobn ift ein den Bater. Eini=

Einiges Wefen, das so wenig im Politischen als Metaphysischen die mindeste Trentrung oder Wielheit zuläßt, und Niemand hat Gott je gesehen; nur der Eingeborne, Sohn, der in des Baters Schooß ist, hat seine Fülle der Gnade und Wahrheit exergesirt.

Es ift allerbings betrubt nicht ju miffen, road man felbst ift, und bennahe lacherlich, gerade bas Gegentheil von bem, was man will und mevnt, zu fenn. Der Jude alfo ohne einen andern Gott, als über ben por; Dreptaufend Jahren Michael, ber Erzengel, nich ganfte; ber Grieche, feit gweptaufenb. Sabren in Erwartung einer Wiffenschaft und Königin, die noch kommen foll, und von ber man einmal wird fagen tonnen: bas ift 3 fabel! Der Jude, ohne einen Gefalbten., als ben sein eigen Bolf unter Affistenz bes romischan Landpflegers und in Coausion feines Freundes Derodes, wie Mofes eine eberne. Schlange, erb.obt — flatt Tempels, Schulen, Die dem Geburtsort bes Erbobten Thalich find! — ohne ein anderes Opfer, als fein berebtes Blut - fatt ber 30= serbetraume einer Universalmonarchie, verflucht wie Rangan, gum Rnecht aller Rnechte. unter feinen Brudern. Der Philosoph à la Grecque, ein Bonig bes Friedens und ber Gerechtigkeit! Gein Beschneibungsmesser erftreckt fich über alles, was einen Beutel tragt;

feine Priester und Leviten baben sich nicht im Blute der Kalber und Boefe, noch schinden ihr Fell, sondern sind Maitres des hautes veuvres et des basses veuvres un ihrem eizgenen naturlichen Geschlecht — das Capiztolium ein Beblam, und Coheletheine Schähelstätte!

Gelbst einem David hume wider= fabrt's, baß er judenzt und weiffagt, wie Squi, ber Sohn Ris. Wenn Philo, der Pharifder, bem Sportriten Cleanth bie Ummandelung feines Erstaunens, feiner Schwermuth über Die Große und Dunfelbeit bes unbekannten Gegenstandes, und feine Berachtnng ber menschichen Bernunft, baß sie keine befriedigende. Auflosung einer so. außerorbentlichen und pompolen Frage feines Dafenns geben fann, endlich gebeichtet: so verliert stch boch die ganze Andacht der naturlichen Religion in ben fu bifchen Una= dronismum eines febulichen Berlangens und Wartens, baß es bem himmel gefallen mochte, die Schmach einer fo groben Unwiffenheit wo nicht zu beben, boch wenigstens burch ein ander Evangelium als bes Kreuzes. und burch einen Parafleten, ber noch fommen foll, (adventitious Instructor) ju erleichtern.

Diefe ehebrecherifde Pfilofophie, webde Die Salfte as bobifd rebet, \*) und nicht

<sup>\*)</sup> Rebem. 13, 24.

rein judisch — verdient sie nicht, wie Rehemiah that, gescholten und gerauft zu werden, daß sie und nicht nur alle Arbeit des Weinberges — ("Dir, Salomo, gebühren "Tausend, aber den Hütern Zweyhun"dert") — sondern auch jedes Gelübbe des Lebens zu verleiden sucht, weil kein Mensch die Dauer seiner Gesinnungen nach, wie vor dem Genuß der Liebe und ihrer Einkunste mit gutem Gewissen beschwören kann, welches freylich ein sehr überslüssiges Uebel in einem Staat zu seyn scheint, wo Urtheile und Meynungen und Gesinnungen ohne übereinstimmende Handlungen priviles gut und gangbare Scheidemunze sind.

Ja, ohngeachtet es im Geseth Mosis gesschrieden sieht: Du sollst bem Ochsen nicht das Maul verhinden; so mepnt der Philosoph doch, als wenn dieses aus gottslicher Pravilection für die ifraelitischen Farren und Ochsen, und nicht allerdings um unssert willen, um unsertwillen allein gesagt worden ware. Sind denn kehren und Erosten und Predigen keine Handlungen, die den keib ermüden? oder ist eine fertige, reinliche, gelehrte Junge, die mit den Müsden zu rechter Zeit zu reden weiß, \*) nicht so viel Silberlinge werth, als der Erissel des fertigsten und rustigsten Schreibers, der nichts

<sup>\*) 34. 32, 4.</sup> 

als feinen Namen unterschreiben thut, und ihn oft so ibiotisch frihelt, daß man ohne besondere Eingebung und Beystand eines Scheblimini \*) weder Inhalt zu verdauen, noch Unterschrift zu lesen versteht. Ließ sich nicht selbst Melchise dech die Almosen seines Segens mit den Zehnten von Allersley bezahlen?

Auch ich schließe mit bem gebrochenen Nachklange einer schon vorausgeschickten seperlichen Protestation gegen jede armselige spisseren und gehässige Consequenzeren, welche mir so mancher ansteckende Gegenstand abgenothigt oder abgelockt haben mag — und noch zum Resultat — reparabilis ad-

sonat Echo! \*\*)

Glaube und Zweifel wirken auf das Erkenntniß = Vermögen des Menschen; wie Furcht und Hoffnung auf seinen Begehtrungstrieb. Wahrheit und Unwahrheit sind Werkzeuge für den Verstand: (wahre ober unwahre) Vorstellung des Guten und Bosen sisten. Alles umser Wissen ist Stuckwert und alle mensche

<sup>\*)</sup> Enther nannte mit thisbitischer und sofratiicher Laune seinen spiritum familiarem Schiblemini. Er mepnte ben herrn, ber gu Davids herrn gesprochen: Sege bich zu meiner Rechten!

<sup>\*\*)</sup> Pers. I. 102.

liche Bernunftarunde besteben entweber aus Glauben an Wahrheit und 3meifel an Unwahrheit, oder aus Glauben an Unwahrheit und Zweifel an Wahr. beit. "Dieser (theils negative, theils po-"fitive) Glaube ift fruber, ale alle Spfteme. "Er bat fie erst bervorgebracht; um ibn gu "rechtfertigen, haben wir fie erfunden": fagt ber verehrungewurdige Freund des herrn Mofes Mendelssohn. \*) Wenn der Werstand aber an Lugen glaubt und Geschmack finbet, an Wahrheiten zweifelt und fie als eine lofe Speife mit Eckel verschmabt : so ift bas Licht in und, Finfterniß, bas Galg in und, fein Gewurt mehr - Religion, reine Rirchen= parade — Philosophie, leeres Wortaepranae. verjahrte Mennungen ohne Sinn, überjahrte Rechte ohne Rraft! 3 weifelsucht an Wahrheit und Leichtgläubigkeit bes Selbstbetrugs find daber eben fo ungertrennliche Symptome, wie Frost und Site bes Fiebers. Derjenige, ber fich am weiteften von Dieser Rrantheit der Seele entfernt glaubt und fie an allen feinen Debenmenschen curiren zu konnen am sehnlichften municht, bekennt felbst, diese Eur so oft an sich verrichtet und an Anderen versucht zu haben, daß er gewahr geworden, wie schwer fie fev, und wie wenig man den Erfolg in Sanden

<sup>\*)</sup> Garve über Ferguson S. 296. 97.

habe — Weh bem Elenden, ber an biefen bescheibenen gelauterten Worten etwas aus-

ausegen findet !

Was ift Wahrheit? Ein Wind, ber blat, wo er will, bessen Sausen man bort, aber nicht weiß: woher? und wohin? — Ein Beist, welchen die Welt nicht kann empfangen; benn sie sieht ihn nicht, und kennt ihn nicht.

Andactiger lefer, was geht mich und bich ber Friede an, ben die Welt giebt? Wir wissen gewiß, daß der Tag des HENRN wird fommen, wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie werden sagen: Es ist Friede! Es hat keine Fahr! so wird sie das Verderben schnell überfallen — ER aber, der Gott des Friedens, welcher höher ist denn alle Vernunft, heilige uns durch und durch, daß unser Geist sammt Seele und Leib behalten werde unstrassich auf die Zukunft —

"Es fpricht, ber foldes zeuget : Ja ich "fomme balb! Amen."

Utomme parpi simen..

## Fliegender Brief

a n

Niemand den Rundbaren.

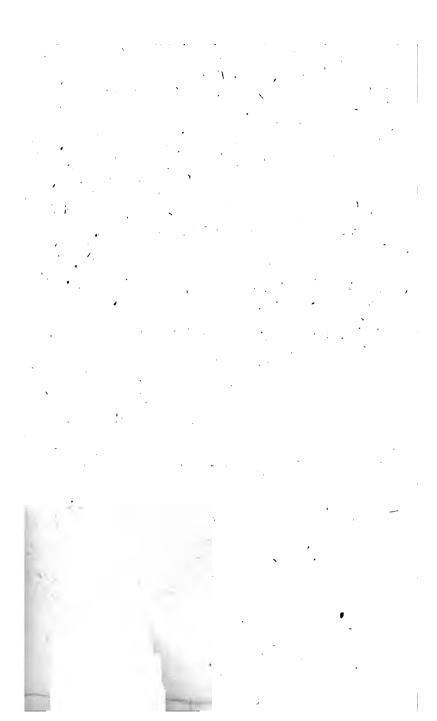

## Bliegender Brief

a n

Niemand den Rundbaren, die Entfleidung und Berflärung eines . Predigers betreffend.

Bor langer benn funf und zwanzig Jahren, ber Aubelgabl filberner Sochzeitfever, mete Remand Die Erflinge feiner Untorfchaft Riemand, bem Rundbaren, in einer form. lichen Zueignungeschrift. Der Berfaffer genoß bamale, nach einigen aus wechfeleweifer Freundfcaft unternommenen Berfuchen und Reifen ber glucklichften Duge und Rube in feinem paterlichen Daufe, ju beffen nachften Rachbaren ein junger Buchfandler gehörte, welder die Sanbfdrift jur Leipziger Deffe mit Ach nabm- unterwegs-aber an einem bigigen Rieber farb. Die Sandlung, ber wenig an einem Embryon von 4 Bogen in flein Octab gelegen fenn tonnte, erhielt, ohne vielleicht weiter baran ju benten, am beiligen Chriftabend

1759 die erften Abdrucke ber Sofratischen Denkwurdigkeiten 1) von einem Buchdrucker aus halle, mit der Nachricht: daß die Censur erft in Berlin ben der Akademie hatte gesucht werden muffen, wodurch die Arbeit der Preffe verzögert worden ware. "So thut jeder Dekan "auf einer Universität, als ob er Schriftsteller

...Vel Duo vel Nemo - - PERS. (Amfterbam) 1759. C. 64." In ber Banbidrift fant bie blofe Jahrestahl. Der verlogene Ort war ein Lappe ober Ginfall, vielleicht bes Druders; wurbe aber bem Berfaffer gur Laft gelegt: weil felbft bie Vitia und Peccata splendida ber Amanuensium in ben Leumund bes Autors zuweilen Ginfluß baben. Derfius und Petron waren bie erften claffichen Quels len, bie ich mit Durft unb Gefdmad gelefen babe. ungegetet ber unbarmbergigen Urtheile über bie trubfinnige Duntetheit bes einen, und fcmutige Leichtfertigkeit des andern: baber bie Bahl bes von etnem Radrichter im Reiche ber Gelehrfamteit verbammten, ihm zu langweiligen Motto. C. Bolfen, ein Rachfpiel Cotratifder Dentwürbigteiten zc. zt. Altona (Rg6b.) 1761. S. 71. 8.

<sup>1) — &</sup>quot;für bie lange Beile bes Publitums zusammens getragen von einem Liebhaber ber langen Beile. Mit einer boppelten Bufdrift an Riemant und an 3 ween

<sup>&</sup>quot;O curas bominum! o quantum est in rebus inane!

<sup>&</sup>quot;Quis leget hoc? Min' Tu istud ais? — Nemo, hercule! — Nemo?

"nach Gefallen behandeln tonne." Diese zu allgemeine Anmertung des herrn &... in der Allgemeinen Deutschen Bibliothet (B. LXIII. St. 1. S. 107.) mag wohl im gemeldeten Kall treffender als ich es weiß gewesen senn.

Der Sofratische Denkwürdigkeiten. Schreiber machte fich bas nicht weniger benkwürdige Interregnum in seinem Baterlande zu Ruße, einigen Saalbaderepen berrschender Schriftskeller und Kunftrichter, die fich einbilden "zu wiffen woran fie fich zu halten haben," zum Frommen solcher Leser, die noch immer barnach suchen, fragen und warten, andere Saalbaderepen entgegen zu stellen; weil er mit einer eben so vermischten und zwendentigen Laune, als poetischem Sefühle historischer Wahr, beit, anch bisweilen ansrusen mußte:

O! — -! — -! ut mihi saepe

Bilem, saepe Jocum vestri movere
tumultus. Hor. 1. Ep. XX.

Statt bes phanaretifchen 1) Debfinhis nahm er jur Badwanne ber Metafritif feine Buflucht, und bectte biefe Attifche Scurrilität

<sup>2)</sup> Phanarete (ein Rame von etymologischer Bebeutung) hieß die Mutter des Sokrates und seiner maientis schen Methode. Beno nannte ihn Scurram Atticum, latino verbo utens, Cicero de Nat, Deor. II. 34.

mit einem Schurze feines fpateren 3) Schoofbichters: — liberius si

Dixero quid, si forte iocosius, hoc mihi Juris Cum venia dabis, Iosueun PATER OPTJMUS.

— — ber ein beliebter Wundarzt zu Ronigsberg in Preußen war und den Bolfsnamen des Altstädeischen Baders 4) allen ehemals wohls feilen Shrentiteln und noch wohlfeileren Anerbietungen derfelben vorzog: weil Billigkeit ihm beiliger war, als Ruf, Gunft, und Gewinn. Billigkeit 3) die Seele seiner Dandlungen und

<sup>3)</sup> Horatius I. Sat. IV. 103 - 105.

<sup>4)</sup> Das am Pregel und Ratbach gelegene höchstbaufals
lige Kammeren : Gebäube ber altstädtischen Babstube,
ist nach bem Berkaufe nunmehr in eine Del = und
Graupen = Riebertage, bas Gärtchen und Lustbubchen
meiner Rindheit und Jugend in einen bequemen frenen
Durchgang von ber Holzbrucke nach bem Mönchen =
hofe, aus ber Altstabt in ben Löbenicht und bie
krumme Grube, verwandelt worden. Ich weiß bem
allgemeinen Geschwäße und schon aus ber Ferne ber,
in die weite Belt hinein, zielenden Beigesinger eis
nes politischen Mitlauters nichts besseres als bie
genaueste Individualität und Personalität entgegen
ku seben, mit einem

<sup>— —</sup> quod petis HIC est;, ober: Hic niger est, HUNC — —

<sup>5)</sup> AEQUITAS est Rerum convenientia, quae in paribus causis paria iura desiderat.

Urtheile, machte felbige bescheiben und fandhaft, ohne Ansehung ber Person, Geftalt und Form.

Ju demfelben Jahr 59, nur etwas früher; batte fich eine geschlossene Innung von Philosophen, die zugleich schone Seister und wisige Röpfe waren, die epidemisch – polemische Sündstuch auch zu Ruse gemacht, einen gar einseitigen Brieswechsel, die neueste Litteratur betressen, anzuzetteln, aus dessen fruchtbarer Asche die Allgemeine Deutsche Bibliothet sehr hoch, groß und dick erwuchs, gleich jenem Baume mitten im Lande, den ein chaldaischer Selbstherrscher auf seiner Burg im nächtlichen Eraume sah. — Dan. IV. 2, 8.

Mit dieser Erklarung schließt sich bas IX. Kap. bes I. Buches im Fragment eines Met. von Cioero do officiis. Man vergleiche besselben Topic. §. 4. Meint setiger Bater wünschte sich ofters, bles beshalb ein Gelehrter zu seyn, um bieser seiner Lieblingspslicht ein Denkmal schreiben zu konnen, wovon ich ben Keim in "Zwey Scherstein zur neuesten Deutschen Litteratur 1780," S. 12. 3. 16 — 19, zu seinem Gesbächnisse, für irgend Einen Leser im Berborgenen (instar omnium mihi!) gepklangt hebe.

<sup>9)</sup> Rach Masgabe eines Molions, bas Athenaus' aufbehalten, und Ebert verbeutscht hat. S. De La Rauge Abhanblungen von den Liebern ber alten Grieden in Fr. hageborns sammtlichen poetischen Werken, Ab. 111. S. 165,

Rur die erfe Saifte des icon angeführten der und sechzigsten Bandes hat auf meinem schmalen Pulte Plat, zur Unterlage dieser epistolischen Rachlese. Gegen die guldene Regel beroischer Briefstetter 7) habe ich mein Exorodium so weit, so weit bergeholt und versetze mich besto eilfertiger — ad euentum —

— in medias res

Non secus ac notas.

Eine Anwandelung <sup>8</sup>) der Sterblichfeit veranlaßte gegenwärtigen Abschluß meiner "grämlichen" Antorschaft, welche drep Jahr jünger ist, als die erste Bekanntschaft und daraus entstandene Freundschaft mit einem Manne, von dem ich hoffte, daß Er, dem der Antritt nicht verächtlich schien, auch das Ende meiner Lausbahn überleben sollte; denn die günstigste Ankündigung der Sokratischen Denkwürdigkeiten war, meines Wissens, von seiner Hand. Bin ich dadurch sein Feind worden, daß ich

<sup>7)</sup> Sermo ad Pisones. 147 — 149.

<sup>8)</sup> Den 7. bes Christm. 1785. Behn Aage barauf, ben 17ten, legte ich die erste Dand an gegenwärtige Schrift, quius volut aegri somnia — Bem barf ich zumuthen, ober wem foll ich wünfchen so viel lange Weile ber Gebuld zum Lesen, als Gott mir zum Schreiben verschafft und gegeben hat!

nacher ") von ihm selbst "nicht anders geschrieben als gedacht habe?" 10) And seinem Munbe und Derzen habe ich geredet, für ihn., gegen die seinem letzen Bekenntnisse zusolge "verpestete Freundin" und Buhlerin, welche sein und seines Lesings Leben verbittert, vielleicht verkurzt, und bennoch so viele blinde Bemunderer, Liebhaber und Anbeter hinter sich hat.

Solbselig und lieblich in ihrem Leben, find , fie auch im Tode nicht geschieden, leichter wie die Abler und ftarter benn die Lowen. Den eilften Sanner 86 —

> — quem semper acerbum Semper honoratum (sic DI voluistis) habebo,

erfuhr ich die Nachricht seines mir am minden ffen vermutheten Lobes. Es bauerte mich, ihn

<sup>&</sup>quot;) Soon in ben Kreuzzugen ber Philologen (Ageb.) 1762. und ihrer brentopfigen Recenfion ber hamburg'ichen Rachrichten, Sotting'ichen Anzeigen und Berlin'ichen Litteraturbriefe, 63. hiehergehören auch funf hirtenbriefe bas Schulbrama betreft fenb. 63.

Diefe nicht unrichtige" Erflärung ber Bahrheit in ben Morgenftunben betam gleich auf ber anbern Seite einen Scheibebrief, weil fie nicht fruchtbar zu fenn schein.

habe — Weh bem Clenben, ber an biefen bescheibenen gelauterten Worten etwas aus-

ausegen findet !

Was ift Wahrheit? Ein Wind, ber blast, wo er will, bessen Sausen man hort, aber nicht weiß: woher? und wohin? — Ein Geist, welchen die Welt nicht kann empfangen; benn sie sieht ihn nicht, und kennt ihn nicht.

Anbachtiger keser, was geht mich und bich ber Friede an, ben die Welt giebt? Wir wissen gewiß, daß der Tag des HERRN wird kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie werden sagen: Es ist Friede! Es hat keine Fahr! so wird sie das Verderben schnell überfallen — ER aber, der Gott des Friedens, welcher höher ist denn alle Vernunft, heilige und durch und durch, daß unser Geist sammt Seele und Leib behalten werde unstrassich auf die Zukunft —

"Es fpricht, ber foldes zeuget : Ja ich

## Fliegender Brief

a n

Niemand den Rundbaren.

1759 die erften Abdrude der Sofratischen Dentwurdigkeiten 1) von einem Buchdruder aus halle, mit der Nachricht: daß die Censur erft in Berlin ben der Afademie hatte gesucht werden muffen, wodurch die Arbeit der Presse verzögert worden ware. "So thut jeder Defan "auf einer Universität, als ob er Schriftsteller

<sup>1) — &</sup>quot;für bie lange Beile bes Publitums gufammens getragen von einem Liebhaber ber langen Beile. Mit einer boppelten Bufchrift an Riemand' und an 3 w een

<sup>&</sup>quot;O curas hominum! o quantum est in rebus inane!

<sup>&</sup>quot;Quis leget hoc? Min' Tu istud ais? — Nemo, bercule! — Nemo?

<sup>...</sup>Vel Duo vel Nemo -- PERS. (Amfterbam) 1750. C. 64." In ber Banbfdrift Mand bie blofe Jahresjahl. Der verlegene Ort war ein Lappe ober Ginfall, vielleicht bes Dructers; wurbe aber bem Berfaffer gur Baft gelegt: weil felbft bie Vitia und Peccata splendida ber Amanuensium in ben Leumund bes Autors zuweilen Ginfluß haben. Perfius und Petron waren bie erften claffichen Quels len, bie ich mit Durft und Gefchmad gelefen habe, ungegotet ber unbarmbergigen Urtheile über bie trubfinnige Duntetheit bes einen, und fcmubige Leichtfertigfeit des anbern: baher bie Bahl bes von ets nem Radrichter im Reiche ber Gelehrfamteit vers bammten , ihm zu langweiligen Motto. C. Bolten, ein Rachfpiel Gotratifder Dentwurbigteiten 2. 2. Altona (Rg6b.) 1761. S. 71. 8.

"nach Gefallen behandeln könne." Diese zu allgemeine Anmerkung des herrn &... in ber Allgemeinen Deutschen Bibliothek (B. LXIII. St. 1. S. 107.) mag wohl im gemelbeten Kall treffender als ich es weiß gewesen senn.

Der Sofratische Denkwürdigkeiten. Schreiber machte sich das nicht weniger denkwürdige Interregnum in seinem Baterlande zu Ruse, einigen Saalbaderenen herrschender Schriftsteller und Kunstichter, die sich einbilden "zu wissen woran sie sich zu halten haben," zum Frommen solcher Leser, die noch immer darnach suchen, fragen und warten, andere Saalbaderenen entgegen zu stellen; weil er mit einer eben so vermischten und zwendeutigen Lanne, als poetischem Sefühle bistorischer Wahrebeit, anch biswellen auszusen mußte:

O! — — ! ut mihi saepe

Bilem, saepe Focum vestri movere
tumultus. Hor. 1. Ep. XX.

Statt bes phanaretifchen ") hobfinhis nahm er jur Badwanne ber Metafritif feine Buflucht, und bette biefe Uttifche Scurrilitat

<sup>\*)</sup> Phanarete (ein Rame von etymologischer Bebeutung) hieß die Mutter des Sokrates und seiner maieutis schen Methode. Beno nannte ihn Scurram Atticum, latino verbo utens, Cicero de Nat, Deor. III, 34.

mit einem Schurze feines fpateren 3) Schooff-Dichters: — liberius si

Dixero quid, si forte iocosius, hoc mihi Juris Cum venia dabis, Iosueun PATER OPTJMUS.

— — ber ein beliebter Wundarzt zu Ronigsberg in Preußen war und den Volksnamen
Des Altstädeischen Baders 4) allen ehemals wohlfeilen Shrentiteln und noch wohlfeileren Anerbietungen derfelben vorzog: weil Billigkeit ihm
beiliger war, als Ruf, Gunft, und Gewinn.
Billigkeit 3) die Seele seiner Dandlungen und

<sup>3)</sup> Horatius 1. Sat. IV. 103 - 105.

<sup>4)</sup> Das am Pregel und Ratbach gelegene bochstbaufals
lige Kammeren : Sebaube ber altstädtischen Babstube,
ist nach bem Berkaufe nunmehr in eine Del : und
Graupen : Riebertage, bas Garthen und Luftbubchen
meiner Kindheit und Jugend in einen bequemen freyen
Durchgang von ber Holzbrucke nach bem Monchen :
hofe, aus ber Altstadt in ben Löbenicht und die
krumme Grube, verwandelt worden. Ich weiß dem
allgemeinen Geschwäße und schon aus der Kerne ber ,
in die weite Welt hinein, zielenden Zeigesinger eis
nes politischen Mitlauters nichts besseres als die
genaueste Individualität und Personalität entgegen
au seben, mit einem

<sup>- -</sup> quod petis HIC est;.

<sup>5)</sup> AEQUITAS est Rerum convenientia, quae in paribus causis paria iura desiderat.

Urtheile, machte felbige befcheiben und flandhaft, ohne Anfehung ber Person, Geftalt und Form.

Ju demfelben Jahr 59, nur etwas früher; batte fich eine geschloffene Junung von Philosophen, die zugleich schone Geister und wisige Ropfe waren, die epidemisch – polemische Sündstuth auch zu Unge gemacht, einen gar einseitigen Brieswechsel, die neueste Litteratur betreffend, anzuzetteln, aus dessen fruchtbarer Asche die Augemeine Deutsche Bibliothef sehr hoch, groß und dick erwuchs, gleich jenem Baume mitten im Lande, den ein chaldaischer Selbstherrscher auf seiner Burg im nächtlichen Eraume sah. — Dan. IV. 2, 8

Mit dieser Erklarung schließt sich bas IX. Kap. des I. Buches im Fragment eines Met. von Cioero do officiis. Man vergleiche bestelben Topic. §. 4. Meint seliger Bater wunschte sich ofters, bles beshalb ein Gelehrter zu seyn, um bleser seiner Lieblingspsicht ein Denkmal schreiben zu konnen, wovon ich den Keim in "Zwey Scherstein zur neuesten Deutschen Litteratur 1780," S. 12. 3. 16—19, zu seinem Gebächtrisse, für irgend Einen Leser im Berborgenen (instar omnium mihi!) gepflangt habe.

<sup>9)</sup> Rach Maßgabe eines Woltons, bas Athenans aufbehalten, und Ebert verbeutscht hat. S. De La Rauge Abhanblungen von den Liebern ber alten Griechen in Fr. Sageborns sammtlichen poetischen Werken, Ab. III. S. 165,

Rur die erfe Saifte bes icon angeführten brep und sechzigsten Bandes hat auf meinem schmalen Pulte Plat, zur Unterlage dieser epistolischen Rachlese. Gegen die guldene Regel beroischer Briefsteller 7) habe ich mein Exoredium so weit, so weit hergeholt und versetze mich desto eilfertiger — ad euentum —

— in medias res

Non secus ac notas.

Eine Anwandelung s) der Sterblichfeit veranlaßte gegenwärtigen Abschluß meiner "grämlichen" Autorschaft, welche drep Jahr junger ist, als die erste Bekanntschaft und daraus entstandene Freundschaft mit einem Manne, von dem ich hosste, daß Er, dem der Antritt nicht verächtlich schien, auch das Ende meiner Lausbahn überleben sollte; denn die günstigste Ankundigung der Sokratischen Denkwürdigkeiten war, meines Wissens, von seiner Hand. Bin ich badurch sein Feind worden, daß ich

<sup>7)</sup> Sermo ad Pisones, 147-149.

<sup>9)</sup> Den 7. bes Christm, 1785. Behn Aage barauf, ben 17ten, legte ich die erste danb an gegenwärtigeSchrift, cuius volut aegri somnia — Wem barf ich zumuthen, ober wem soll ich wünschen so viel lange Weile der Gebuld zum Lesen, als Gott mir zum Schreiben verschafft und gegeben hat!

nacher ") von ihm felbst "nicht anders geschrieben als gedacht habe?" 10) Ans seinem Mumbe und Derzen habe ich geredet, für ihn "
gegen die seinem letten Bekenntnisse zufolge
"berpestete Freundin" und Buhlerin, welche
sein und seines Leßings Leben verbittert, vielleicht verkürzt, und bennoch so viele blinde Bes
wunderer, Liebhaber und Anbeter hinter sich
hat.

Solbselig und lieblich in ihrem Leben, find fe auch im Tobe nicht geschieden, leichter wie die Abler und farter benn bie Lowen. Den eilften Janner 86 --

— quem semper acerbum
Semper honoratum (sic DI voluistis)
habebo,

erfuhr ich die Rachricht feines mir am minben ffen vermutheten Cobes. Es bauerte mich, ibn

<sup>&</sup>quot;) Schon in ben Kreuzzugen ber Philologen (Ageb.) 1762. und ihrer brentopfigen Recenfion ber hamburg'ichen Rachrichten, Sototing'ichen Anzeigen und Berlin'ichen Litteraturbriefe, 63. hiehergehören auch fünf hirtenbriefe bas Schulbrama betreft fenb. 63.

Diefe ,nicht merichtige" Erflärung ber Mahrheit in ben Morgenftunben bekam gleich auf ber anbern Seite einen Scheibebeief, weil fie nicht fruchtbar zu fenn schein.

nicht von ber Redlichfeit meiner Gefinnunger therführt ju haben, und es hat mir Gewalt gefoftet, jede Meufferung berfelben bis gur Ansi funft ju erflicen. Bon ber anbern Seite fallt es mir jest leichter, ohne Mitgefühl feiner Rranfung, mein eigentliches Biel, die berveftes te Brennbin und Mendelmorberin eines De-Mendelfohn und Ratban &., mit ihrem Bogenans ihrem Rocher (o mar es mit ihrer athletifc geballten Rank ober auch parthift leichter Ferfe!) ju verfolgen, und jugleich die Sausehre und Rrone meines Baterlandes an Breukens' Varafiten und Spfophanten zu rachen. Dit. allem respectu parentelae erfenne ich bas bon feinem Ronige und Richter verftogene Jubenthum fur die leibliche Mutter bes evangelischen Chriffenthums, fo wie bas romifdwelfde Babitthum fur die leibliche Mutter bes bentiben Lutherthums, ohne defhalb die Frenheit meis. nes Billigungs Bermogens an ihren ichmefterlichen 11) Ausartungen, Thorheiten und Gräueln au verrathen und au: perkaufen, wie Efan und bie Beifen ju Chont. ....

In dem LXIII. Bande ber bichefagten Bibliothet, (S. 20 — 44. Dr. 2 — 4 der and - fahrlichen Recensionen, welche ben kurjen Rach-

<sup>11)</sup> Gich. XXIII. XVI.

richten zum Bortrabe bienen), ift bas Gericht aber bren Brediger gebegt worben, bie fich an Biberlachern bes Mibifchen Beltweifen aufgeworfen haben. Diefe brenfache Recenfion bat ben blafenben Mitlanter & jum unerforschlichen Monogramm ibres Sabrifanten, ber es iebem Decan einer Univerfitat und Racultat anborthut, Schriftfieller hach Gefallen ju behandeln ; bennoch ein viel zu junger Buchs und Siblifte am Beurtbeilung eigener und frember Schrift. felleren zu fenn fdeint. Zwifden einem Stabte und Dorf - Pfarrer bangt ein Prediger in ber Buffen, gleich bem ehernen Eppus Rebuffban, 12) ber eine Schlange borftellte und feine war, an einem Pfabl afgemeiner Sodbelfatte . in ber Mitte.

Ich fenne bes herrn Billners Buch nur von außen nach der Bretocke bes Titels, nehme aber fliefbruderlichen Antheil an dem guten Namen eines Mannes, der schon mehr als Ein Lesebuch für alle Stände übersest und zu- sammen gelesen haben soll. Schwerlich kann es ein guter Beweis seiner "Geschicklichkeit und vortrefflichen Gefinnungen" seyn, über ein Buch zu schreiben, ohne den Verfand des selben erreicht, geschweige überholt zu haben,

La) 2. B. ber Kon. XVIII. 4. Samann's Schriften VII. Ah.

jum Sohn und Spott der "wollfommuen Deutz lichteit in den einzelnen Gedanken, und des leichten lichtvollen Zusammenhanges in dem Fortschritte derselben; wodurch beiderseitiges Urtheil desso unverantwoptlicher und verdachtiger wird.

Auch ber Dorfprediger foll bereits ein verlorenes Paradies in fluffiger allemannischer Profe, eine Sittenlebre — —

- pour les fous,

Pour les anges et pour les diables bes gelobten Sandes herausgegeben haben. Der Berkinische Recensent giebt aber ben allsemeinen beutschen Lesern keinen Wink von der vorläufigen Fruchtbarkeit des sadduckischen Dervolaners, bessen Freymuth alle pharistische und pothagorische Enthaltsamkeit zu Schanden macht, und der ein protestantischer Seelenhirte einer Deerbe sepn soll, die aus lauter Gadarenern, Weleagern, und Menippen 13) bestehen muß. Ein solches Weteor an dem Kirchenhimmel der Wark von Deutschland ist aussallender als die Anekbotenkrämeren geheimer Lonsuren 14) in

<sup>13)</sup> Cynfice Bettweifen nach bem Diogen. Laert. Lib. VI, 9. 99. ex edit, Menag. p. 363, und Marc. V. 1 — 17.

<sup>14)</sup> Vettii Epagathi Regiomonticotae (burch Cenfur und Correctur versubette) hicrophon-

ben blanen Fastis" bet alles unfklarenben Luna Diana. Aber auch biefe Sache sicheint" (nach einer anberweitigen theologico politischen Anmerkung S. 30.) "fich unter Denkeinben von allen Nationen einer Verklarung und Entfleibung zu nahern, die nur burch einige Schwieserigkeiten gehindert zu werden fich ein to welche feine ganzliche verdachtlose Deffung der Ge-

tische Briefe Leipzig 75, über bie Tralatitia ex C. Genkilismo in Religionem Christianum, welche pro loco von ben Berfasser eines Tenmauren. Lies, bes, ber hierophant, gemustert wurden, sagten bamals, wie das Uebel nach dahinnen war, vor der Khur und Raselag, sast alles und vielleicht noch mehr, als was zwolf Jahre hernach bis zum Berdruß und Ettel ausposaunt worden ist. Vettius Epagathus und Blutzeuge unter dem Romischen Kaifer Untonsing Berus (Eused, Hist. Ecdes, L., V. a. I.)

Christiani Zachaei Telonarchae Prolegomena über bie neueste Austegung ber atteffen Urtunde
bes menschichen Geschlechts in zwey Antwertschreit
ben an Apostonium Philosophulm (Hand.) 75.
berührten auch biesse Phanomenon einer, in heroberen
Luft waltenben Anomalie und Paranomie. Das
erste Stud in Dacherii Spicileg, nach ber Folios Ausgabe 1713. hat ben Titel: Consultationum
Zachaei Christiani et Apollonii Philosophi Lib. III.
welche Tillemont bem Evagrius zuschreibt, und war
ber zufällige Anlaß zur Ausschleft bieser 1½ Bogen
in 4to. danken inlaffen" — wie auch St. Pauins 2. Thef. 11. 3. — 12. geabnoet ju haben scheint, nach der Weisheit die ihm gegeben war, schwer in verstehende Dinge ju schreiben, 2. Petr. III. 15. 16.

Sch habe mir Naum gemacht, auf ben Ar. 3.
(S. 33. 37) ausführlich augezeigten — —

Pastorem Polyphemum — —

Monstrum horrendum, ingens, cui

zu gelangen. Mit einem salchen Gegner sich einzulassen (find abermal des Berlinischen Kunstrichters eigene Worte S. 35) wurde eben so gefährlich! als vergeblich? seyn. WNR getrauen UNS kaum, UNS an die Beurtheilung! seiner Meynungen zu wagen!! Das geringste, was WIR zu beforgen hätten, wurde doch nur die Gefahr!!! seyn, den Verfasser nicht recht verstanden zu haben.

WIR, fagt die bewunderungswurdige Bescheidenheit des unendlich großen Mannes; benm himmel, er fagt WIR 15). Mein fliegender Brief werde also fings jum friechenden, dem Ephraim eine Motte, dem Sause Juda eine Made. 16)

<sup>25)</sup> Minona ober bie Angelsachsen. S. 106.

<sup>16) \$0].</sup> V. 12, - 17.

Die Lection eines Recenfenten ift fanm Bemetheilung, höchftens Geschicklichkeit, mas er geiesen hat, recht aufzusagen. Zeber Wensch ift, fraft ber Antonomie reiner Bernunft, ober ihres guten Willens vielmehr, sein nächfter Gefeggeber und naturlicher Richter; folglich richtet jeder Schriftseller fich selbst, auch ohne fein Bewußtsenn, und zwar von Rechtswegen, durch fein eigen Werk, mit eigener Sand.

Um aber zu verstehn: rl yiyenten, Bas geschrieben steht, kommt es zuvörderst auf die Frage 17) an: IIOC aingynarus; wie liesest du? Buchstabenmanner und ABCichügen der Splitterkritik, werden durch ihre vermessenen Rrittelepen den versährten Despotismum der Berlinischen Schule eilender vereiteln, als ein Burm jenes Schattengewächs, das in Einer Nacht ward, und in Einer Nacht verdarb. 18) Bahrheit ohne Freyheit ist ein vergrabener Schaf, eine verschlossene Quelle, ein verstegelter Born; 19) Freyheit aber ohne Wahrheitsliebe, unrecht Snt in eines Gottlosen Dause, ein seinschlossene Epha 20), der stupidesten Schalkheit und sublimesten Bosheit Pallium und Palladium.

<sup>19)</sup> Luc. X. 26.

<sup>18) 3</sup>on. IV. 6. 10,

<sup>19)</sup> Sohel. II. 12.

<sup>50)</sup> **Wi**th. VI, 10,

Es ging baber bem blafenden Mitlanter mit ber callida junctura, wie bem begbalb von ibm gerügten Boliner mit ber "ungewohnten Bufammenftellung und Unmendung," welche bem jubifchen Weltweifen jum Berbienfte, bent Brediger in ber Bufte gur Gunbe gerechnet wird. Diefer unmundige, arm am Geifte, hat fo felten! fo wenig! 24) bon feinem Eignen geredet, 22) fein Schedium Lucilianae humilitatis über bie Salfte aus bem Martifchen Jerusalem wortlich, im berjungten Dagftabe, ab und ausgeschrieben, Data aus ben popularffen Schriften ber Bater und Bruber nach bem Bleifche, mit Treue und Glauben, ju feinen Mittelbegriffen und Borberfagen an und aufgenommen. Seine abentbenerliche Belefenbeit und mufivischer 23) Wis ift aus lauter Locis

<sup>21) -</sup> raro et perpauca - Her. I. Sat. IV. 18-

<sup>26) 36</sup>h. VIII. 44...

equivoques, et qui néanmoins plaisent infiniment.
Ce sont les bons ouvrages à la mosaïque, et qui sont pour la plûpart des développements de polyédres. On peut les comparer à un concert de musique, et ce ne sont qu'autant de compositions de parties. Dans cette espèce d'ouvrages chaque partie peut être partie principale, et tient à plusieurs touts différens, réguliers, et parfaits, et le mouvement le plus

communibus, Argumentationen, Speculationen. Ramelhaaren, Saberlumven, Rranfen und Reten bes beidnittenen, "Leibnibens, Ronfeaus, und Renophone" mit aberglaubifder 24) Ginfalt petantifder Schwarmeren mammengeflicft. Dennoch fann fich ber allgemeine Dentiche Bibliothefar nicht mehr befinnen, bie meiften biefer Unswrüche widerbolentlich bemandert und gerechtfertigt, fonbern icheint in ber Ungft vorausaeletter Gefahr feine eigene Spootbefe ber callida iunctura ausgeschwist zu baben Die aleichwohl ben einzigen gureichenden Grund entbalt, warum ibm jene Lemmata jest fo neu und befremdend portommen und fo tief por feinen Augen verborgen liegen, bis auf bas Minimum, welches er mit Dube und nicht obne Beforgniß herausgebracht zu haben glaubt. --Gleich bem Rammerer ber Ronigin Randaces, ber aber alle ihre Soubfammern mar, aben nicht verstand was er las, 25) befand fich auch ber Berlinifde Runftrichtet in ber arbeten Bere

imperceptible de l'oeil fait changer l'idée du tout, ce qui produit une richesse étonnante. Lettre sur la sculpture par M. Hemsterhuis le fils. Amsterdam 1769, 4, p. 39. Remarque (c.)

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Amentis est superstitione praeceptorum contra rationem causae trahi, Quintil, Lib, IV, cap, I,

<sup>25)</sup> Apostelgesch, VIII. 26 - 34.

legenheit, "die Maste mit bem Gefichte und das Geficht mit der Maste zu verwechfeln " und in dem aufgewärmten Mährchen des lächerlichen Aethiopiers fich felbft zu erkennen.

Obne auf die reiche Beute agoptifcher und punifder Beisbeit, welche ber verewigte Denbelbfobn mehr burch fein Billigungs. und Begehrungs . ale Erfenntnif , Bermogen erwuchert batte, irgend ein Eigenthumsrecht unter bem Titel eines theofratischen Plagiums ober tovographischen Rachbruck fich anzumaßen, borgte ber Drediger, beffen DERR felbft einer laftbaren Efelin und ihres Bullens einft bedurfte, Berathe und Gefaße ju einem ungewöhnlichen Aufzuge und Ausgange feiner berfcmabten Untoricaft. Da er alfo fein Gigenthumerecht porandgefester Mennungen behauptete, fo an-Berte er auch fein Entscheidungsrecht in ben angenicheinlichften Collifionefallen fattfamen Grune bes und Miberfpruchs; fonbern feine poetifche Abficht mar bloß, bas wenigste und geringfte Diefer Collifionsfalle mit bem reinen Geifte ab. fracter Bernunft in einer funflich finnlich vollfommenen Borffellung, ober in einer burch bie Rung vorgeftellten finnlichen Bollfommenbeit 26)

<sup>96)</sup> Philosophische Schriften, zweiter Theil. II. Ueber bie hauptgrundsase ber schönen Kunfte und Biffenschaften. III. Ueber bas Erhabene und Raive in ben schönen Biffenschaften.

mit gesehlicher Pünctlichkeit 27) nachznahmen, welches faum mit mehr Enargie und Energie geleistet werden konnte, als durch die buchstäblichen Bruchstücke des zermalmten Jernfalems und nach dem äshbetischen Muster des metae physichen Baumeisters, dessen Bunderbild (Alexans) und göttliches Genie nicht nur durch Schaumungen, Aupferstiche, Brelocken und Jeremiaden, sondern auch durch Ppramiden und die seltensten Constellationen "zur Bescherung des Guten und Schönen" canonisit worden ist, und noch werden soll.

Jede handlung ift außer ihrer ursprünglichen und natürlichen, materiellen und mechanischen Bezeichnung noch mancherley formeller, sigur, licher, tropischer und topischer Bedeutungen fähig, welche eben so wenig als des handelnden Abschein und Besinnungen "begudet und betastet" werden können; sondern, wie alle intellectuelle und moralische Eindrücke, ohne sinnlichen Ausbruck, feiner Mittheilung noch Fortpflanzung empfänglich sind. Folglich offenbaren oder verrathen sich die Absichten und Gesinnungen eines Schriftsellers, als die typische Bedeutung seiner Autorhandlung durch die Einkleidung und

Servitus (est enim certe servitus) ad certa se verba adstringendi, Quintil, Lib, VIII, cap. 3.

Characterifif ber Gebanten. Der funftrichter. liche Met bes Recenfenten bebt fic baber S. 93. mit einem Drafelfpruche über meine Rleibuna und Oprache an, welche bende Borter biet uneigentlich genommen werden muffen. In feinen und feiner Bruber Augen unterfcheibet mich meine Rleidung fo "fenntlich", daß felbige ihm mehr Ver Rleibung als Be fleibung ju fenn fcheint. Diefer , Subtilitat" jufolge beforge ich burch meine En t fleibung noch unfennt. licher au werben, und ben Meiften 28) (nicht Beften) noch weniger ju gefallen, fo lange name lich der fpegififche Unterfchied iconer Ratur auf ben Bufdnitt bes Rocks ober auf die Mund. art bes Modefcneibers anfommen, und ein tubifd welfder Masten - und Brillenhandel die Philosophos Acediosos bes allgemeinen Deutsch. landes und achtzehnten Jahrhunderts bubifc taufden und ihre Staaten in Buffen 29) permanbeln mirb.

<sup>28) —</sup> quod plures faciunt — periculosissimum dabit praeceptum, non orationis modo, sed (quod majus est) vitae. Unde enim tantum boni, ut pluribus, quae recta sunt, placeant, Quintil. Lib. I. cap. 6.

<sup>29)</sup> Civitas, cujus pax e subditorum inertia pendet, qui scilicet velut pecora ducuntur, ut tantum servire discant, rectius solitudo, quam civitas dici potest. Tractatus Politicus de Monarchia

Einiger in einem Fuber Den zerstrenten Badeln halber, werden die Lefer in den April geschickt oder um auch "bentiicher zu reden" auf das wenige verwiesen, was über längst vergessene und verwelkte Blätter Bouquets à la mode 30) und schon verwesete Feigenkör.

30) Benjage gun Dentwürdigkeiten bes fel. Sofrates von einem Geiftlichen in Schwaben, Salle. 73. S. 47. 8.

Reue Apologie bes Buchftabens D., ober aus ferorbentliche Betrachtungen über bie Orthographie ber Deutschen, von D. S. (Frif. am Mayn) 73.

Des Ritters von Rosentreus leste Willensmeys nung über ben gottlichen und menschlichen Ursprung der Sprache. Aus einer Carricatur Bilderschrift übersest, von einem handlanger des hierophanten. Temporo et loco praelibatis. (Rgsb.) 72. S. 16. 3.

Schriftfteller und Runftrechter, gefchilbert in Lebensgröße von einem Lefer, der teine Luft hat, Aunftrichter und Schriftfteller zu werben. Rebft einigen Bahrheiten für ben herrn Berleger, ber von nichts wußte. (Ageb.) 62. S. 16. 8.

Lefer und Aunftruter nach perspectivischem Unebenmaße. (Rgeb) 62. S. 16. 8.

Cap. V- &, IV. in B. d. 8. opp. posth. p. 290.—ibid. cap. VI. & IV. pag. 292. Si Servitium, barbaries et Solitudo Pax appellandasit, nihil hominibus Pace miserius! Man vergi. M. Mens belsohne Jerusalem, Abschn. 1.. C. 5. mit Golgatha C. 35.

be 31) in 333 Briefen und 63 Zwiffingebanden (die mir unbefannte Bahl der Anbange nicht mit gerechnet) gewahrfagt fiehn mag, ohne daß

Mancherlen und Etwas zur Bollingbrocke — herven — hunterschen Uebersehung, von einem Rescensenten trauriger Gestalt (ber bie Schreib, und Drucksehler bes Uebersehers zusammen las.) hamb, 74. C. 18. 8. — Bersuch einer Sichnle über bie Che. 75. C. 16. 8. —

Fragment einer apokryphischen Sibylle über aposkalpptische Musterien. 79. S. 30. 8.

Außer ein paar Studen in einer hiefigen Bochenschrift: Daphne, 1750, habe ich an keiner einzigen periodischen Sammlung jemals Antheil nehmen können. Die ersten 30 Stude ber Königsbergischen gelehrten und politischen Beitung, welche sich mit dem 13ten Febr. 64 aufing, wurden von mir ausgefertigt. In den Jahren 67—80. habe ich zuweilen Recensionen und Beplagen geliefert, seitzdem keine Zeile.

31) 3weifel und Einfalle über eine vermischte Rachricht ber allgemeinen beutschen Bibl. (B. XXIV. St. 1. S. 288 — 296) an Better Rabal.

Eftor di quel cespuglio oscuro e cieco
Fa di se bella ed improvisa mostra,
Come di selva o fuor d'ombroso speco
Diana in scena o Citherea si mostra,
El Christiano Poeta

(Marienwerber) 76. G. 24. gr. 4. Sollte bem jungften neberfeger bes Don Quirotte bas fcone Benwort für Arioft, von Cervantes Meifterhand man weiß, wie diefe entlegenen, verlorenen Winte und Bingerzeige fur gegenwärtigen. Sache und Person eines Predigers in der Buften ge-

in dem Munde bes recenstrenden Pfarrers (Parte I. Lib. I. cap. IV.) etwa zu spanisch ober bispas vat vorgedommen seyn, daß er es ausbrackte und ausmärzte? Base Abigail machte biesen vertorenen Flücheling zum Schitdenappen herr Zweisel und Ginfalle.

Selbftgefpeld eines Autore mit 45 Schollen : (Mieten) 73. S. 15. 4. — An die Hexe su ... Hadmonbor. (Stif. am Mate) S. 11. 4.

Jest bin ich endlich mit bem vollständigen Castalog meiner bhotischen Schriftselleren und Schwels geren — ab oud usque ad mala — fertig. Bas ich geschrieben habe, kann ich nicht läugnen, sons bern will es lieber selbst bekennen, als ber einzige rechtmäßige Benge bieser Wahrheit. Sie allein ist brauchder zu Beurtheilung und Berbestrung geschehener Dinge und Khatsachen. Dabe ich aber beshalb nöttig, auch mein eigner Ankläger und Richter zu senn über die Art wie ich geschrieben habe? — ober mich gar gegen die Bullen unbekannter, versteckter Obern zu rechtssextigen, die in gleicher, wo nicht größerer Berbamms nis, ihrer, wie oft! besseres Brüber, Ankläger, Berstäumber und gebungene Banbiten sind? — —

Weil ohne Bersuche keine Aalentg geprüft nub ausgebildet, noch ihre Mangel und Gebrechen erkennt werben konnen, so ift bie Bersuchung an fchreiben, an fich eben so wenig Beruf als Sunde: 3ch habe meistens alieno ingenio und meo judicio geharen. Mit befto mehr Ing barf ich bem frenwilligen Lefer bas fanftere Joch anflegen, bie

1994 1 pt. baber auch biefem einbeimifchen Nior Bahrfagergeifte und Rathgeber zu Gefallen aufboren. Malo desinere, quam deficere, plus consilio. quam stomacho indulgere : meo marte fémeis gen, fein miser Piso fenn, fein Sulius Seeundus ober laderlicher Martorer bes guten Willens, es bef. fer gu machen als ich kann 30 am. wenigsten babe ich Luft, burch Apologien alieni ingenii, ein brenmal feliger Cotrates ju werben, bon bem mein iunas fter Lebrer und. Bormund wisig wabet: Maluit vir, sapientissimus, quod superesset ex vita, si-, bi perire, quam quod praeterisset. Et quando ab hominibus sui temporis parum intelligebatur, posterorum se judiciis reservavit, brevi detrimento jam ultimae senectutis acvum soculorum omnium consecutus. Quintil. Lib. XL Cap. I. X, I. 3, VIII. 5. XII. 11. etc.

Ich beschiefe baber meine Autor Bolle mit ges genwartiger Rachschrift über Golgatha und Scheblimini. Die Berklarung bieser zwey hier roglyphen wird zugleich der britten und letten hauptfrage meiner ganzen Autorschaft und Absich Genüge thun: Qui dono ich dem Sagewerk einer langweiligen Schreibseligkeit, die leichte und sichere Ruhe eines weisern Stillschweigens bisber aufgeospfert habes forthin aber die lehten Othemzüge meis ner erschöpften Muse zum Genuße und Beschluße eines erwünschten, gehofften und gewährten Feperabends, sammeln, und einweihen will, bem treu en Schöpfer in guten Werken. 1. Petr. IV. 19.

feit langen Wonaten auf weinem Pulte rebende brenfältige Recension — ift sie doch klein und macht im Sanzen XII. Blätter and! — als den Grundtert zu meinen Randglossen, eigenhändig nachzuschlagen; weil kein Parallelismus ohne relative Bergleichung erkannt werden kann, jede Antwort und Ausschung in den Bedingungen ihrer vorausgesehten Frage oder Aufgade gegründet, und nach dem vielseitigen Sinn eines Knotens auch die Entwickelung desselben erdretert werden muß.

Je ausmerksamer ich auf die vorherbestimmete Harmonie der theils gegebenen, theils ges nommenen Vordilder in dem Schattenriffe meis mer Darstellung gewesen bin, je mehr ich der Wahrheit in den Zengnissen und Ueberlieferungen ihres Gerüchts (famam sequens 32) nachgespurt, und mich bestrebt habe, in dem Gesgenbilde ihrer Nachahmung (convenientia sibi singens) jede Wishelligkeit zu mildern: desto empfindlicher mußten mir die woden fenn, womit ein Alexander aerarius sich an dem Barete meines Schlüssels vergriffen hat, ohne welch chen weder Thure noch Schloß meiner fünf Bogen auf und zugemacht werden kann. Die Ausschlehen ist von einem Flacius Kuls

<sup>32)</sup> Horat, ad Pisones.

bert auf allgemeiner Schabelftätte Deutscher Rop, fe so vertheilt und so verstümmelt worden, daß teine Caur von dem doppelten Motto meiner Miniatur. Autorschaft und ihres corpusculi delicti übrig geblieben ist: fondern alles rein abe, rein abe, bis auf ihren Boden! Ps. CXXXVII, 7.

Ein Damburgischer Nachrichter ber Sofratischen Denkwürdigkeiten fand es zwar auch zu langweilig, die 2½ ersten Berse des Perstus abzuschreiben: doch war er so ehrlich, ihr Dassen, ihre Quelle und einen zureichenden Grund seiner Unterlassung anzuzeigen. Der Berlinsche Bibliomastix aber hat sein "Kaustisches" Dandwerf troß einem Beutelschneiber und Frohnboten ausgeübt. Ich din also gleichsam ben den Haaren gezogen, Niemand den Aundbaren anzurusen, wie der starke Simson that und sich bor seinem Ende an den Philistern rächte.

Ein Schriftsteller, ber in artis severae ef-

— — prius — more

Frugalitatis Lege palluit exacta — Petron. hiebt dem Gewande seiner Blose und Rothburft eine Pracision, daß feine Be — noch Berschneidung ohne Gewalt möglich ist. Uebersschrift seines Werkes ist zugleich Unterschrift seines Wamens, beides ein Abbruck des Siegelringes am Gottebsinger der schonen Ratur, welche alles aus einem Reime und Minimo

eines Senfforns jur Lebendgrafe entwickelt , aftes wiederum in ben namlichen genetischen Ennum gurudführt und verjungt, burd bie Rrafte entgegengefester Elafticitat. Ein folder Titel ift ein mifrofosmifder Saame, ein orphisches En, worin Die Mufe Gezelt und Dutte fur ihren Genius bereitet bat, ber aus feiner Gebärmutter berauskommt, wie ein Brautigam aus feiner Rammer, und fic frent wie ein Belb ju laufen nach bem Biel feines gefingelten Sinns, welcher auf Stirn und Rabel feiner Rolle gefdrieben fiebt, in einer Sprade, beren Sonnr fortgebt bis ans Ende ber Rebe, baf alles von Licht und Barme burchbrungen mirb.

Enthricht Inhalt und Valuta bem Titel, so wird aus bem a parte ante ausgestellten Wechell und Schuldbriefe a parte post ein Quitt-brief und Seleg baar geleisteter Bezahlung; furz, ein zwenschneidiges Instrument, das sich selbst legitimirt und liquidirt; eine Sphanx difrons, die am Eingange, in der Sestalt einer Blume und Bluthe, die Geschlechtsmerkmale der Autorschaft hervortreibt, und benm Ansigange in der Sestalt einer Frucht erschent, welche außer der Fülle eigener Substanz, die Salle neuer Generationen ahnlicher Gewächse und gleichartiger Systeme innigst verschließt und bewahrt.

Der som Meiffer Jubert mit seinem cpltello Placiano verschnittene Sitel meiner Rhapsodie soff bennoch nicht sagen durfen: Siebe,
ich bin ein barrer Baum! 33) gleich jenem
im Evangelia, der fahle Blatter ohne Keigen
trug, und vom Schlage eines Worts gerührt,
bis auf die Wurzel verdorrte 34), oder seinem
ästhetischen Chenbilde ähnlich, der mit Stamm,
Nesten, Ineigen und Sprößlingen aus nichts
als Kasern besteht, und den gesammten Jubegriff ontologischer Vorerkenntnis volltommen
finnlich macht.

Meinem ersten Motto zufolge aus dem Buche ber Wiederzahl XXXIII. 9, 10. nach der Mendelsschnschen Uebersetzung, mußten Platon und Aristoteles, Moses und Nathan, Corpdon und Thyrsis 35) (die am faulen holze ihres Spstems gebundenen Metaphyster!) schlechterdings aufhören, in meinen Augen Gesetzeben und Retter zu seyn, und sich wie irrende Ritzter auf fahlen Pferden zu brüsten. — Berblept dung und Angenweide gemeiner Leser!

Bufolge meines anbern Motto aus bem Propheten Jeremias XXIII. 15. nach ber altbateri.

<sup>33)</sup> Jes. LVI, 3.

<sup>34)</sup> Matth. XXI. 18. 20. Mart. XI. 20.

<sup>35)</sup> Pope ein Metaphysiter! Danzig 55.

fcen Kirchenüberfetjung tam ber Gallen und Wermutgeschmad nicht von meiner Reller i sond bern von ben mit so allgemeinem Geschmad gelesenen Heerlingen Jerusalems —

Selbst unsere Feinde mogen Richter seyn. Ihr Weinstod ist ber Weinstod Sodams, Und von bem verberbten Gesilbe Gomorrha. Ihre Beeren giftiger Art; Eitertrachtig ihre Trauben; Wuth ber Ottern ist ihr Wein. 3-6)

Mit ungöttlicher 37) Fauft vergriff sich die alls gemeine deutsche Jesabel an beiden Siegeln der Weistagung und hielt sie für Bijoux indiscrets. Freylich waren es, in etymologischer und mystischer Bedeutung, die putissimi Testiculi meiner Autorschaft, der Achilles ihrer Austorität und Ueberzeugungsfraft. Denn aus wasser Macht hätte sonst wohl ein kleinsanter Presdiger, der je und je nicht beredt (eloquens) 32)

<sup>36)</sup> Deuter, XXII. 31 — 34. nach ber Menbelssohne fchen Uebersehung. Rach bem Abelungischen Bortere buche find Eiter und Otter verwandte Borter, benen ber Burzelbegriff bes Gifts gum Grunde liegt.

<sup>57)</sup> Sef. LVIII. 4.

cemefen de, magen tonnen, mit einer foweren Ansfprace und ber Cloquen; einer fdweren Runge, obne Reuer bes Golbidmiebes, noch Seife ber Bafder, 39) ben Größten unter allen, die von Beibern geboren find, 40) im Eliaseifer nachaipotten? Die enorme windige Lognacitat babulonifder Aprgoteften an reigen? und bie Mauern einer punischen Balmfladt im Monde, burch bas fille fanfte Sanfen 41) einer Berffage obne Sturm und Erbbeben, obne Sall ber Bofannen und Relbgefdren, 42) in ben Stanb zu Boben werfen ? 43) Ein Denfc fann nichts nehmen, es werbe ibm benn gegeben vom himmel, antwortete und fprach ber Taufer Johannes. 44) Gelbft biefen feinen Damen 45) empfing er, nicht erft ben einem Colliftonsfalle ber Befdneibung burch eine cafuifiifche 46) Enticheidung zwifden bemeiteln Ban-

<sup>39)</sup> Mal. III. 2.

<sup>40)</sup> Matth. XI. 11.

<sup>41) 1.</sup> B. ber Ronige. XIX, 11. 12.

<sup>\*2) 3</sup>of. VI. 5.

<sup>43)</sup> Jes. XXV. 12.

<sup>44) 30</sup>h. III. 27i

<sup>45)</sup> Euc. L 13. 58 63.

<sup>46)</sup> Ich menne bie homilie am Johannesfeste in ber mobernften Positife eines Goifts und Geschmadreichen Riechenengels, welcher burch Purismen und Ibiotifs men der Sprache, und burch bie ewigen Bartenten

bet nach väterlicher Beise und Renerungssincht, sondern schon vor ber Empfängnis durch einen himmlischen herold berselben. Nein, jebe Analogie, sie sen ersonnen oder gefunden, beruht auf einer demissa coelo, quae formam loquendi dedit. 47) —

Moses und Jeremias, die wie zwey Delbaume und zwo Fackeln vor der Schwelle meines Buchleins stunden, mußten aber ausgerottet und ausgeloscht werden, gleich jenem apokalyptischen (XI. 28.) Leichnamen auf der Gasen der großen Stadt die da heißt geistlich Sodom und Aegspten, da unser DERN gestreuzigt ist. — Rach einem solchen Frevel au der Bona mentula meiner Schriftselleren, hosse wan mit der arts secreta ihrer capsula the-

und Launen seines Worterbuchs, Juhörer und Lefer, alten und neuen Styls, wie die wohlbetagten Eletern mit ihren Rachbarn und Gefreunden zum Besken hat; weil der Guperlativ des Alten und Rensen so oft coincidirt, der Positiv des Guten und Bosen aber durch den Baum der Erkenntnis nur mit Gefahr ausgemittelt werden kann. If Alles gut und Richts verwersich, Eins allein gut und nothwendig, beides aber ewige evangelische und apostolische Wahrheit; wie sieht es denn mit der philosophischen und eassuistischen Frage des Best en auss?

<sup>47)</sup> Quintil, Lib, I, Cap, VI.

cata befin finter festig ju werben, indem man ben grunen berben Pelz und die harte Schale für die Ruff ausgab, den eigentlichen Kern aber durch ein doppeltes Misverftandnis zu verschrepen suchte.

Die jungfte Aufschrift meiner Autorschaft iff awar nunmehr redintegrirt und ergangt; unterbeffen berubt noch ber Aufschluß ibrer Bebenenna auf bem problematifchen Rathfel: warum ber inbifde Weltweife jum Sahnlein und gamp. lein feiner zwenspannigen Ochrift ben alten fleinen Ramen, 42) einer bofen fcablichen, aufrührifchen 49) und beffhalb jum andernmale unwiederbringlich gerftorten Stadt, aufgeftedt bat? als wenn er, wie in bem Dabreben vom ewigen Sinden, die wirklich fortbaurende EK. ftent Rerufalems, nach ibrer langft bergangenen Berftorung, obne irgend einen platonifden Beweis, ober, ohne ein ausbruckliches Autosepha-Bengniß, eine funftige periobifche Biebergeburt, Auferftebung und Wanbelung Bernfalems, deglaubt, borausgefest und im Ginne gebabt batte? -

<sup>48)</sup> Semlers, Auterhaltungen mit herrn Lavater über bie frepe praktische Religion; auch über die Revision ber bisherigen Theologie. S. 18. 249, 393.

<sup>49)</sup> Efra IV. 12. 15. 19.

- Sehert der Ropf des Litus ju briden Schuletern und Salften der Abschnitte, so liegt das Nebergewicht mit einer auffallenden Habsflarre ganz auf der Achsel des Judenthums. In welcher Connexion und Beziehung fieht denn Jerusalem mit religiöser Macht?

Es ift ein eben fo außerorbentlicher als mefentlicher Mangel bes gangen Buche, daß es bemfelben an einer foulgerechten Erffarung bes. Sauptbegriffes fehlt, ben ber lette Berlinische Bolfianer 50) fich bon religiofer Macht gufame men gefett baben mag. Er icheint unter biefem, ibm fo gelänfigen und bienftfertigen Runfe und : Araft - Louinas - Cober and mobil unt Ricken Worte bad pante Richt Aubens thum, mit einem Borte alles beariffen un baben, was, neben und außerhalb, bem gubenthum irgend im Bede liegt: folglich zuvörderff, ben Saamen Abrabams von der linken Dand, Die Reuer innd Schbert Botigion ber rothen Jadem 51) und iftret bier Bucher; ferner bie berifchenbe Drep und Mebradtteren fammticher drifflicher und beibnifder Religionen (ben auserwählten Orben monabifder Ebeofophiften und

<sup>50)</sup> Dr. Bufdings wöchentliche Rachrichten, Jahrg. XIV. St. 12. Mars 86. S. 94.

<sup>51)</sup> Luther in ber Borrebe auf bie Offenberung St. 300 hannes.

fosmopolitischer Pantheofophen 32) allein ausgenommen) —; endlich das ihm und Babel am nächten liegende "aus. dem Dinge, ecclesia, nacher erst gewordene völlige Monstrum eines einzigen transaugustinischen Grundfages" 53) —

Samaria murbe weit angemeffener, als Berufalem, ber im Buche offenbarten und mit prbentlicher Soul . und Sprachmeisbeit and. gespicten Theorie bes Indeuthums gewefen fenn. Die Samariter gingen in ihrer Unbanglichfeit an die mofaifde Gefengebung fo meit, baf fie fic baburd aller außerorbentlicher Religions - Offenbarungen, Die in ben abrigen Rationalfdriften bes alten Seelrechts 54) enthalten find, beraubten, verluftig machten und zulest felbst nicht mußten, was fie anbeteten. 55) Dem Bunbesgott feiner Bater batte biefes außerorbentliche Colonifien Bolf feine Erloinng auf Meanpten zu verbanfen, und die in ber Buffen verliebene Gefengebung mar eine blofe Borbereitung auf ben noch funftigen Befis bes gleichfalls feinen Batern langft verheis Benen ganbes. Wenn aber auch eine vernünf. tige Gefetgebung, gefdweige eine außeror-

<sup>52)</sup> und 53) S. Rote 48.

<sup>54) &</sup>quot;Ultima voluntas heift's ben ben Juriften." Lusthet von ben legten Worten Davids.

<sup>55)</sup> Joh. IV. 22.

bentliche, ohne Religion bentbar und mogtich mare: fo waren bod', Opfer, Befcneibung unb Die uralteffe Bertunbigung eines Ochlangentretere burch bie Stammbater icon laneff aberliefert, und tonnen eben fo wenig im eis gentlichen Berftanbe jur mofaifchen Gefengebung gezogen merben, ale bie fratere Befchichte Davids, feines Gefchlechts und feiner Stadt mit allen außerordentlichen Religiondoffenbarungen und Sundesverbeifungen, welche feinem, deichwie Abrahams Saamen, mit ber Reverlichfeit eines gottlichen Gibfcmures, wiebern beleutich befätigt und erweitert wurden, au ber außerorbentlichen Gefebgebung geboren bie in ber Buffen gefcab. Die Juben abm ten aber and ihre Biberfacher und Rebenbubler, die Samariter, in dem blinben Eigen finn und Eifer nach, womit fie bis auf ben bentigen Tag bie toflicheren Benlagen ibrer jung. ften und letten Bater nad, bem Rietiche berwerfen, benen bas menfoliche Gefdiecht ein neues Seelrecht (ben mabren Beift bes gotte lichen Bunbes und Gefebes) au berbanten bat. anfatt bes alten buchfidbliden Opfteme, meldes in einer irbifden, berganglichen, an Beit und Ort gehnubenen Gefehgebung teleftifcher Gebrauche und Sitten bestaub, und eben bamals mit ber volitischen Defonomie und gangen anberlichen Berfaffung aufgelofet wurde vie in eine neue allgemeine Colonifien Gefinkt aberging. Eine abgeschmackte und abgöttische Sprachheiligkeit war aber, bev den Samaritern And Juden, der gemeinschaftliche Anlaß ihrer zwiesachen: Gustes of), womit ste sich von den lebendigen Quellen der göttlichen Rathschlusse ausschlossen, und die durchlöchersen Eifernen und Legenden menschlichen Unfinns und Abergenden blindlings vorzogen.

... Dongeachtet ber jubifche Beltweife bie auffere orbentlichen Religionsoffenbarungen in ben Mfale men und Bropheten gleichfalls verfannte, überind und bon benfelben nichte miffen wollte : far borate er bow bie Auffdrift feines Buds andrieuen bon Den Gamaritern verworfenen Matichalfdriften , and wurdigte fogar feiner Anfmertfamleit bas bon ben Rinbern biefes Bolfs bisber berfomabte Ordanon bes nenen Geekrechts, aber ohne ben Geift und Schliff fel Davids. Er war also nicht im Stande Die in diefen Urfunden offenbarten außerordenes liden Schicffate Jerufalems, vber bie geitlie den: Gefdictsmabrheiten ber beiligen Stadt nach allen fieben Dimenfionen ber Bergangenbeit, Begenwart, Bufunft, ber Lange, Breite, Dobe und Liefe, in ihrent gangen Bir fammenhange fic anschanlich ju machen, und

<sup>56)</sup> Jer. II, 136

ben Unterfchied bes alten ferfiorten, irbifchen, von bem uenen, verffarten, himmlifchen Jerufalem beutlich ju erfennen und eimufeben.

Der fichtigfte Lefer kum fich schwerlich ber Beobachtung: enthalten und erwehren, daß in ben hebraischen Offenbarungen über Jernsalem die schrecklichken Orohungen und herrlichsten Berheißungen durcheinander geben, wie die Elevmente in der Sündfinth und die Saisen auf dem Psalter. Zu einem objectiven Begriff vieger heiligen Gottebstadt, die des DERRN Thron und des INERRA Deerd 47) heißt, gehort ein herkulischer Wahrsagermuth.

Durch die geschminkte Weitweisheit einer verpesteten Wenschenfreundin ist die amserer Ratur tief eingeprägte Liebe des Bundurdavnen, und Spannaber aller poetischen und bissorischen Krässe, in einem steptischen und kritischen Rasseuben aller Wunder und Geheimnisse errschlafte. Sine gewaltthätige Entsteidung wirkslicher Gegenstände zu narden Begriffen und bioß bentbaren Werkmalen, zu reinen Erscheknungen und Phanomenen; eine wilkurliche, eigenmächtige Transsubstantiation-abstracter Zeichen und Formeln, ätherischer Theorien und Bissonen durch die Verklärung eines neuen fünst ich en Sensoriums; die bramatische

<sup>57)</sup> Jerem. III, 17. XIII. . 17.

Schöpfung, ber Magnetismus und bie speciosa dehine miracula einer taufchenben See, haben ben genium soculi bergeftalt bedorganisfirt, bag er seiner zehn innern Sinne und anserlichen Werkzeuge nicht mehr machtig ift.

. Auch die Religion und Majeftat 5:8) bes ale ten, allfundig geweihten Ramens verführte eis nen iconen Geift, beffen Ange, Rafe und Saumen nach bem Preise eines popularen Schrifts fteffere luffern mar. Gerufaleme lette Beimindung ift eine ber allerbewährteften Begebenbeiten; bie Grenzen ibrer Epochen unterfcheiben fic in ber gangen Staats - und Rirchengefcichte, mit einer folden optifden Große und Riarheit, welche alle Jahrhunderte welfder Bleubopropheten , zeitlicher Evangeliften minorum gentium und Chambellans du jour, in weichen Rleibern , ju Ummen - und Rinbermabreben verbunfelt. Das einbelige Renanif geitverwandter Bufdauer und romifcher Boll. gieber biefes gottlichen Gerichts, und ber über Rernfalem ansgeleerten Bornfchaglen fomoble. als bas weit größere, unbeweglich fortbauernbe

<sup>58)</sup> Sermo constat ratione, vestutate, autoritate, consuetudine. Rationem praestat praecipue Analogia, nonnunquam et Etymologia. Vetera maje stas quaedam, et ut sic dixerim, Religio commendat. Quintil. Lib. I. cap. VI.

Beichen und Bunber, eines brennenden unbergebrien Buiches 59), in ben bis auf ben bend tigen Tag über die weite Belt vor jedermanns Angen gerftreuten Colonien ber auferorbentit den Bolfe und Menfcheneace , find disierti membra poetae, fprechende Salifanien von det Rabrheit und Gewißbeit ber in bem alten tre bifchen Schanthale einft offenbarten und lanaft erfüllten Strafgerichte, Sopothef und Bura ichaft von bem bisber noch verftegelten Schage ber Gnaden = und Gegensverbeifungen, womit Simmel und Erbe fcwanger geben - baf bie Erfüllung neuer, fünftiger, außerorbentlicher und transscendenter Offenbarungen gwar nicht beaucket und betaftet, aber wenigftens burch einen Geruch ihrer Babrideinlichfeit anticipiet, and vermittelft eines nemen .. reinen geiftlichen Senforiums geglaubt und gefaßt werben fann.

Um das topische und logische Bedürfnis eines objectiven Begriffs von Jernfalem schicklich zu bemänteln, war das Schatten - und Sasschenfpiel mit dem Rosentranze subjectiver Ideensreihen, gleichfam das Burrogat eines mondischtigen Rachemandlers 60), ber genothigt war,

<sup>59) 2.</sup> B. Moft, III, 2,

Die in ber fecheten Borlefung ber Morgenstunden enthaltene Abeorie bes Rachtwandelns ift auf ben Ibeengang bes Berfaffers, und ben Irrfal seiner philosophischen Methode, gurud gewalt worden,

nach bem ilnderscheibungsgrunde seines privatieen und negativen Begriffs, den er von religidser Macht im Sinne behalten, und seiner anserordentlichen Theorie, die er über das Jubenthum erdichtet und ergrübelt hatte, sich und seine leichtgläubigen Leser der rechten und linten Sand zu arientiren.

Satte ber vorlette Berlinifche Bolfianer lieber auf bem oben berührten bicipiti Parnasso f1) geträumt: batten feine beschnittenen Limen nicht ein scheues Grauen bor bem Rabbalisten. Brunnen einer beimlichen Beisbeit gehabt : hatte er nicht, wie ber lufterne David 62), bas helle Baffer unter bem Thor ju Betblebem für Blut angefeben : fo wurde Jerufalem , gleich bem Monarchen unferes Licht.a. und Lebensive Bems amifchen ben beiben Rebenfonnen, mauerfeft geftanden, und ben greftern religiofer Dacht fomobl ale ben Trabanten beffelben, gleich einer gludenben henne unter ibre Blugel bes Beile gelockt und gesammelt haben. Run aber murbe aus bem Titel ein Centaurus biformis. ans bem belphischen Drenfuß ein vierfußiger Spllogismus, aus bem alten fleinen Ramen Merufalem, eine lacherliche Blebermans, ein

in ber Allgem, Litteratur= Zeitung. Jahr 86. Rro. 7. 6. 56.

<sup>61)</sup> Persius.

<sup>62)</sup> II, Sam. 23.

amphibologischer Awitterbegriff jum Terminus major religibler Macht und jum minor des Judenthums, die geschlossene Rechnung und das Facit derselben, ein ebidenter Beweis ihrer Unwahrheit und Misstimmung durch den domble emploi ihres Hamptposens.

"Abarao wird bein Sanpt erheben" 63) biele einformige Rebensant war in bem Duns be bes burd Eraume und ibre Deutung bent berrlichten Batriarden eine eben fo zwenfarbis ae Beiffagung, welche ben beiben Dit . unb Staatsaefangenen bas ungleichfte Loos, bent einen die Bieberherftellang feiner verlornen Burde, bem andern hingegen bas fomablich fte Tobesurtheil anfunbigte. Rad Dagage eines vollig analogen Parallelismus im Bud. faben und Doppelfinne, bezeichnet ber beifie gen Stadt prophetischer Rame theils bas eiferne Schidfal ihrer irbifden Bergangenheit, theils die Goldberge und Diamantenbugel eis ner langit erwunichten und erwarteten Infunft. über bie beiberfeitigen respectiven Unterlagen und Segenftanbe bes wiederfanenben Billigungs. Bermogene (laudator temporis acti) und ge. fpaltenen Begehrungs. Bermogens (avidusque futuri) 64)

<sup>63) 1</sup> B. Mof. XL, 13-19.

<sup>64)</sup> Hor, ad. Pison, 172, 173.

Jernfalem schwebt also an ber Beste bes Litels in utraque specie einer sinstern und electrischen Wolke, and welcher der puritanische Deld, wie ein epischer Dous ex machina, mit gefrornen Schneestocken gestägelter Redseligkeite gegen die ägyptische Wacht stritt 63), und sein cornutamsaciem 66) in Stralen kosmopolitischen Briedens und dem schönken Worgenroth dämmernder Sabbaths – und Jubelträume für und über das abtrünnige Israel und die verstischen Wacht 64) leuchten ließ mit einer ästherischen Wacht 64) auf dem Haupte, um der mimischen Engel wisten und ihrer geahndeten Bormundschaft.

Mit solchem Blendwerke dadalischer Sophifteren stahl ber selige Mendelssohn das herz und die Bewunderung der meisten Leser; den übrigen war sein despotisches: "Du laugnest die Grundsähe, Bursche!" 69) eine zureichende Warnung, mit dem Anaben Absalom sauberlich zu sahren; weil allerdings Grundsähe und Materialien des un - und widerchristlichen Jerusalems in den Wertstätten und Waarenlagern der

<sup>65) 2</sup> **B. Mof. XIV. 20. 25.** 

<sup>66)</sup> Exod. XXIV. 29. 35.

<sup>67)</sup> Jerem. III, 8. 1.1.

<sup>64) 1</sup> Kor. XI, 10.

<sup>69)</sup> Jerusalem, Abschnitt 11. C. 13.

allerdrifflichken Donmatifer, Dictatoren protelfantifder Rirden, neuen Stole, mit eben fo frecher Stirne feil lagen; ale ber Biebhan. bel, ber Saubenfram und die Wechselbauf meis land bas allen Bolfern bestimmte Bethaus zu einer öffentlichen Deffe und Morbergrube entbeiligten. Den araften Betrug wielte aber ber Ruche feinen eigenen und Dathane Rrenn. ben, ben unenthaltfam flaffenben: Opurbunben bes fatholischen Dabstbums und Resnitismus. Beber ber blinde folafenbe Somer alle. mannifder Schabelftatte, noch feine Befellen und Buriden liegen es fich tranmen, bag binter bem ausnebangten Schilde bas bochfte Ibeal und Cavitolium bes. welfchen und romifchen Solinfismus, bie Universalmonarchie, ober Re publit ber Beltburger im eigentlichften Bortund Sachverstande, die Erkgeburt und Metropolis triformis Chimaeran, und ber gange thenloaico . politico . bopoceitische . Sauerteig-.eines , in ben Eingeweiden grundverberbter Ratur und Gefellicaft gabrenden Macchiavellismus und Jefuitismus mit ber Aralift, und Allmacht bes alten fleinen Gottes Ennibo lanfcte .. und fein Sviel mit ben Sufannenbrudern und Belialefindern unferes erleuchteten Sabrbanberes trieb.

Den talmubifchen Borurtheilen ber Weltund Schulmeisheit zufolge mar bas Phanomen religiöfer Macht eine gufällige Ufürpation, beren Birflichfeit feine andere Quelle bat. se, ale ben veranberlichen veriobifden Bil. len einer unbefannten Dacht und ibrer eigen. Annigen Launen. Dem beften Willen und ber reinen Bernunft bes Jubenthums allein geborte und gebührte ein bollfommenes, ausschließen. bes, in ber Charta magna und pragmatifchen Sanction ber außerorbentlichen Gefetgebung gegrundetes, aus dem Berftanbe Gottes 70) unmittelbar und nothwendig fließendes ewiges und parabififches Aprrecht und Prarogatio. nach Aehnlichfeit bes erften alten Abams über Die Rifde im Meer, aber bie Bogel unter bem Dimmel und über alles friedende Thier, als ber rechtmäßige Univerfalerbe aller irbifchen Ereatur und gesammter Producte, bis auf bie primam materiam bes feinften Urftoffs ju vergebren und ju verschluden. Weil Abam II. ber eble einzige Menfchenfobn, zwar bom Beibe geboren, aber bas Chenbild und fichtbare Gleidniff bes allein anbetungswurdigen Geiftes, wie ber gerechte Abel im Zwenfampfe, pon ben Garinern, welche nicht wollten, ball biefer über fie betrichte, ermorbet worden war, fo berubte auf bem Berbienfte biefer Belbenthat bad vollommene Erbrecht bes erledigten

<sup>70)</sup> Ibid, Abfchn. 11, G. 32, 33.

Beinbergs. 71) Blieb nicht Theobor im Soulde thurme ein Ronig von Corfica ? - warune nicht and Jernfalem bie Saupt . und Musterftabt aller gerftrenten Infeln und Colonien bes ewig feften Judenthums? Der platonifche Apologist beffelben machte fich eben fo wenig Gewiffen , einen alten fleinen Ramen über bas Bortal und bie beiben Thorflugel feiner philologifchen und philolophifchen Schus - und Erusschrift aufjubangen und anguschlagen, als ber romifde gandpfleger Bebenfen trug, bem allergrößten Uebertreter ber anßerorbentlichen Befetgebung feinen rechtmäßigen und ehrhaften Titel mit bren Bungen und Sprachen im Geifte ber Babrbeit am mittelften Dfabl allgemeiner öffentlicher Schabelftatte ju verlaut. baren , ju befraftigen und ju behaupten.

Wenigstens nichts Renes, wie ber Berfasser abermal selbst in und por seinem Werte bezenget. 72) Weber Reues noch Ales, weber Warmes noch Raltes, leider! für katadupische Virtuosen, beren Ohren burch die Sphärenharmonie in den unaufhörlichen zeitigen Rosmublen des orthodoren Judenthums und katholischen Raturalistenthums geschlissen

<sup>71)</sup> Euc. XIX. 12—28. XX. 9—19. Preb. Eal. VII, 29. Ebr. L 3. Joh. IV. 24.

<sup>72)</sup> Jerusalem , Abschn. II. 6. 29. — 14(115.

und jugefpist find. Es iff demnach Beit, bie Acten einmal ju schlieften mit einem lauen, folatien:

Ma Bebb bat nun ein Enbe!

"Ber Augen bat, ber febe" - ben Grare ren eines pharifaifchen Splitter - und Sitten. richters. "Wer Augen hat, ber prufe" bas Bunglein und Scheerlein eines fophiftifden Munginden, ber bas verbienftliche Berf ber Beschneidung an der Borhaut religiofer Macht mit uneigennubiger Undacht verrichtet, auf Roften ber Rinber bes Reichs und gandes, ber bffentlichen Ehre und Wohlfahrt, in ben Gaff. mablen allerdriftlichfter welfcher Lotto - Droject. und Plusmacheren oben anfitt, und ben Segen über bie vollen Schlauche feines beiligen Magens fpricht. Das Selbfilob fleischlicher Mernunftaugen ift eine bochft ichabliche Blie-Jene blinden Leiter, welche auch behaup. teten : Wir find febend 73), blieben verfiocte Somarmer und Liebhaber ihrer fcmargen Sinfternig. Das Licht und Recht bes Geiftes und Bergens liegt nicht im Geblute guter Billens. mennung, noch im reinen Sitth bes Buchtabens, noch im Conventionsfuße menichengefall ligen Benfalls und Bengniffes : fonbern bas ift

<sup>73) 30</sup>h. D. 41.

ein Aude'74), ber inwendig berborgen, unb deffen Lob and Gott ift; beffen liebergenanne micht anf bas leben ber Tobten 25); bie ihre Sobien anskatteten, fonbern auf Wort und Shat eines Mannes berubt, ber, ale ein Gott ber Lebenbigen und nicht ber Tobten, als ein Arat iber Kranfen und Schwachen, nicht ber Gefrinden und Starfen , eine allgemeine Tince tur ber Unferblichfeit gegen ben Stachel bes Cobes, nach einem Siege bes Rechts und ber Macht über bas allgemeinfte Rafurgefes, und ans bem Male und Ruochengerippe bes Bargerd und Defvoten Speife und Sufigfeit aum matrimontum spiritus bervorgebracht bat: bamit Briebe anf Erben, burch bie Begwerfung einer bolen und ehebrechetifden Urt ... aum Boble gefallen bes gangen Denichengeichiechts, bie Wiederaufnahme bes verlornen Gobns aber sum fungken Borfviel ber berrlichken und fored. tichften Auferftehung, und die Bollendung bes Bettalls jur Chre in ber Sobe bereitet werben founte.

Der natürliche Biberfacher und Erbfeind bes Chriftenthums und neuen Rirchenrechts liegt

<sup>74)</sup> Rôm. II. 29. XI. 15.

<sup>75)</sup> Immo vero ii vivunt, qui ex corporum vinculis, tanquam e carcere evolaverunt; vestra vero, quae dicitur vita, mors est, Cic. Soma, Scipionis.

nunmehre entbloft und entfeelt. Die Eie fen bes brentopfigen Litels jur zwenfpannigen Ernt. und Schutfdrift find bem Erfenntnigvermiaen bes Lefers anfgebeckt; bie Lafterungen und gugen ber Soule, Die fic ben Ramen des inbenthums und ben Rubm einer außerorbentlichen Gefengebung anmaßt, burch einen unaufhörlichen zeitigen Ratur = und Ereaturbienff, and langft gewesenen Ronigemorbern und torannifden Oflaven, fic au Eroberern eines Roranifchen himmelreiche und rabbinifchen See rufaleme traumt; ber Ebron und Stubl bes Ebiers, bas gewesen ift, nicht ift, wiewohl es fein Dafenn beweist ; bas Gebeimniß bes geifelichen , apokalpptischen Ramens , fatt bes auf ber Binne bes Buchs ausgebangten Schilbes, find entflegelt und offenbart, burd bie Claviculam III Terminorum, and welchen bie Anfforift bes jungften Subifd Babelfden Bolfianers jufammengefest ift. Dein metatritifces Paradigma folieft fic nun noch mit einer fleinen Bitte und Warnung an fammtlice accredifirte Thorfchreiber und Befeber allgemeis ner allemannischer Litteratur, die Declarationen und blegernen Stempel ihrer Buchftaben. manner auf den Rubrifen ber ju Marft geführten Manufacturen, mit machenden, wo nicht bewaffneten Augen ju berificiren, felbige nicht bloß nach bem Berfommen und

Schlendrian des ebein Donats zu berichtigen. Eine gewaltige, aber nicht gewaltsame 76) Aristif, wie der Schriftgelehrten ihre, eine volle, aber nicht eigenmächtige hypofritische Geseslichteit gehört zu den Bedürfnissen unserer durch Unenthaltsamfeit erschöpften Preßfreybeit. Warum erschien erst in der Borrede zur zweiten Ansgade des zu seiner Zeit eine kurze Weile bewunderten Dephästions, das Gespenst eines ägyptischen Wonchs oder Priesters, ohne das geringste Wahrzeichen einer Urfunde, noch eines logischen Wittelbegriffs zwischen einem so homonymen 27) Ramen und dem Inhalte des

<sup>75)</sup> Vim appellant, quae est potius violentia, Quintil, Lib. II. cap. XII,

<sup>77)</sup> J. A. Fabricii Bibl, graec, Tom, II. Lib, I. Cap. XX. §. 19. De Hephaestione et Vettiis. Tom. VII. Lib. IV. Cap. VII. §. 10. De Hephaestione Alexandrino et aliis, quibus addendus Sophistae Juliani discipulus Hephaestio Coquus im [X. Buche ber Bermanblungen bes Apulejus. Nomen est coquo accommodatum, fagt Beroalbus. Die genaue Berbinbung ber are culinaria mit ber relisgiblen Macht ift aus bem Fragmente eines Briefes her Olympias an Alexander ben Großen, und eines Gebichts zu ersehn, in welchem ein Meister Roel über die Ratur ber Dinge philosophirt und ben Geist seiner schönen Kunst mit ben Eleusinischen Geheimnissen vergleicht. Athen. Despnosoph; Lib. XIV. cap. XXII. XXIII.

Omche ober ber eigenklichen Abficht bes Berfaffers? Gleichwohl geruhte ber Berlinische
Strabo alsbald biesen unbewährten Umstand
in seinen wöchentlichen Rachrichten nachzubeten. Bielleicht hatte diese Maste nichts weiter im hinterhalte, als die hirnlose Ideenassociation und einen fortgesetzen Familienscherz zum Ramen des Alexanders von Ablersheim, und seiner Apologie des FreymanzerOrdens.

In bem erften Abschnitte Jernfalems wird Die Rrage religiofer Gibe nicht blos berabrt fonbern vornehmlich ber Episcopalfirche in Großbrittanien jum Rachtheil alles, mas in ben Alten gesagt ift 78) ventilirt, und in ihr Gewiffen, wie in einen alubenben Bacofen geicoben; unterbeffen bas ausbruckliche Berbot bes Berapredigers allerdinas nicht ben Rernfalem ju fowbren, noch ihren Damen jum Bluden, Baubern, gugen und Erugen ju migbrauden, meines Wiffens feinem einzigen ber Recenfenten und Intereffenten bes bon ihnen berewigten Mendelsfohns eingefallen ift, und ohngeachtet ber Grund Diefes angerorbentlichen Berbots bereits im acht und vierziaften ber Dfalme offenbart und gefdrieben fieht: benn fie ift eines großen Ronigs Stadt.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) **M**atth. V. 33 — 35.

Diefem Ronige, beffen Dame wie fein Rubm, groß und unbefannt ift, 79) ergoß fic ber fleine Bad meiner Autoricaft, berachtet, wie bas Baffer ju Siloab, bas fliffe gebt. 80) Runftrichterlicher Ernft verfolgte ben burren Balm, und iebes fliegende Blatt 11) meiner Dufe; weil ber burre Salm mit ben Rinblein, Die am Martte Aben, frielend pfiff und bas fliegende Blatt tanmelte und fcminbelte bom Ibeal eines Ronigs, ber mit ber größten Sanfe. muth und Demuth bes herzens von fich rubmen fonnte: Die ift mehr benn Galomo! 82) Wie ein lieber Buhle mit dem Ramen feines lieben Bublen bas millige Eco ermudet, und feinen jungen Baum des Gartens noch Balbes mit ben Schriftzugen und Dablgeiden des Martinnigen Ramens verfcont: fo mar bas Gebachtnis bes Schonken unter ben Denichenfindern mitten unter den Reinden bes Ro. nigs eine ausgeschuttete Dagbalenen - Salbe, und floß wie ber toflice Balfam vom Saupt Marous binab in feinen gangen Bart, binab in fein Rfeib. Das Dans Simonis Des Ausfahigen in Bethanien ward voll vom Gerude ber evangefi-

<sup>79)</sup> Siob. XXXVI. 26.

<sup>50) 3</sup>ef. VIII. 6.

<sup>21)</sup> hiob. XIII. 25.

<sup>12)</sup> Matth. XI, 16.

fchen Salbung; einige barmherzige Braber und Runftrichter aber waren unwillig aber ben Unrath, und hatten ihre Rafe nur bom Leichensgeruche voll.

Ein seines Lieb, bessen Gegenstand nicht das Derz, sondern der Griffel eines guten Schreis berd dichten muß! Weil der Ropf immer verzist, und die Linke nie recht weiß was die Rechte pflügt und matt, so wirken traumende Bilber und Gefühle im Schummer der Besonnendeit. — Meine Junge musse an meinem Gans men kleben, und diese drep Finger verdorren, ihrem Gansetiel ahnlicher als eine Menschendand, die weder genese noch wieder zu mir komme.

Giebt es Opermaschinen von Schriftkellern, Insecten die flüger find als die Weisen 35), die Opfieme wie die Spinnen und Theorien wie Bögeinester bauen, amfige Bienenschwärme, die für den Geschmad des Publicums und deffelben Aufflärung mit einer automatischen Industrie arbeiten, welche die Nachahmung menschlicher Vernunft und Kunst übertrifft, so habe ich nie gewänsicht, mit der Ehre sol-

Pf. CXXXIII. 3. Watth. XXIV. 6. 8. Soh. XII.
 Pf. XLV. CXXXVII. 1 B. der Könige. XIII.
 4-6.

<sup>85)</sup> Spr. Sal, XXX, 24. Slob XXVII, 18.

cher verfiarten Delgoben überfleibet jn werben, wober nach ihren Lorbeeren, Rrangen und Societen wern gezielt fur meinen fahlen Scheitel.

Dab ich mir grauen laffen vor ber großen Wenge, oder hat mich die Berachtung ber Freundschaft abgeschreckt \*6)? Dabe ich meine Schalkheit und die Scham meiner Blöße mie Feigenblättern gedeckt, oder die Miffethat meiner dren Schreibfedern verheimlicht? Richt aus vorgefaßter Bewunderung, sondern mit überlegtem Rachspott habe ich den bunten langen Schweif und Schmuck des afopischen graculus \*7) angelegt. Ich habe nicht nur eine Beichte von allem, was ich je schrieb, sondern auch das Gesläbbe meines kunftigen Stülschweigens auf Zeiselbens bereits abgelegt. Gessare, non colare volus, \*8)

Wojn aber nun noch biefer lette Aym ein nes Symnosophisten? Wird meine Schweiftaufe über ben Tobten nicht eine andere von lebens digen Hagelsteinen und Pechfackeln nach sichn? Werde ich abermal mit einem aban namaystär unt narudzauf 89) davon fommen?

<sup>86)</sup> Siob XXXI, 33. 34.

<sup>87) —</sup> contempens sues Famoso se pavonum immiseuit gregi, Phadr. Lib. I. Tab. III.

<sup>88)</sup> Das Gegentheit fagt Cicero von feinem Banbomann Barro, gleich im Anfange ber Quaest, Acad,

<sup>89)</sup> Ifotrates im Eingange feines Panegyritus.

fchen Salbung; einige barmberifge Brüber und Runftrichter aber waren unwillig über ben Unrach, und hatten ihre Wafe nur vom Leichengeruche voll.

Ein feines Lieb, beffen Gegenstand nicht das herz, sondern der Griffel eines guten Schreibers dichten muß! Weil der Ropf immer verzist, und die Linke nie recht weiß was die Rechte pflügt und malt, so wirken traumende Bilder und Gefühle im Schlummer der Besonnen-heit. — Meine Junge musse an meinem Gaunmen kleben, und diese drep Finger verdarren, ihrem Ganseitel abnlicher als eine Menschen-hand, die weder genese noch wieder zu mir komme.

Giebt es Opermaschinen von Schriftkellern, Insecten die kluger find als die Weisen 85), die Spsteme wie die Spinnen und Theorien wie Bogelnester bauen, amfige Vienenschwärme, die für den Geschmack des Publicums und besselben Aufklarung mit einer automatischen Industrie arbeiten, welche die Nachahmung menschlicher Vernunft und Kunst übertrifft, sp habe ich nie gewäuscht, mit der Ehre sol-

<sup>23)</sup> Pf. CXXXIII. 3. Watth. XXIV. 6. 8. Soh. XII. 24) Pf. XLV. CXXXVII. 1 B. ber Könige. XIII. 4—6.

<sup>85)</sup> Opt, Sal. XXX, 24. Stob XXVII, 18,

einigt nicht Berifn ben Rubin bes deutschein Athens und Sparta, und find die Preußen nicht unmändige Barbaren in den Augen ber allgemeinen Demagogen ihres Jahrhunderts? Wird ber König der Juden nicht eben so verkannt und erniedrigt, als der König der Preußen dem römischen Sose fremde und seiner höchsten Wärbe entblößt geblieben ist?

Golgatha war ber legte Trinmph ber angerordentlichen Gefetgebung aber ben Gefetgebung aber ben Gefetgeber, end fein auf biefem Sagel ges pflanztes boll bes Arenzes ift bas Panier bes Chriffenthums.

Im Borte Scheblimini aber liegt bie Engend und Rraft bes einzigen über alle Ramen erhöhten Ramens (außer welchem feint Deil und Seliafeit fur bas menfchliche Bei folecht weder gefucht noch gefunden werden fann,) ber verborgene Schat affer auferore bentuben Gefetgebungen und mothologifchen Religions - Offenbarungen , Die togliche Berle antiben ben beiben Anftericalen bes Anbenthums und beibenthums; bas Geheimnif ibi ver naturlichen Defonomie und elementarischen Gleichformigfeit, ber einzige Schluffel bes vom unfichtbaren: Dichts burch alle Meonen bes ben Sinnen allgegenwärtigen Weltans bis jur Anflofung deffelben fich felbft entwickelnben, vollendenden, in Beift und Mabrbeit verflarenden

Burben nicht zwen Donnerfinder, Do) bon ein nem berlinifchen Berolde fur Menchelmorber bes verewigeen intifchen Weltweifen aufgefdrieen? Dat fich nicht ein fangtischer und enthustaftischen Besus Sirach erfrecht, feine tille beren Unfpruche auf biefen verbienstichen Rank au entlarung meil bie blafenben Mitlauter ben Bolfsfimme eben fo fart in ihrer barmbensigen Tolerans mit ben Gefinnungen eines Sen (us ot) Barrabas fompathiftren, als ibre firme ge Sandlunge -Gerechtigfeit mit, ben gottlichen Gerichten über unfchuldige Razarener wetteifert. Gefest alfo, ich batte an biefem fliegenben Briefe fo viele Winter - und Commermonate mater Leibes - und Gemuths . Schwachbeiern . vergeblich gearbeitet, meine Roaft umfonft und unnublich zugebracht, fo verbient boch bas Thema meiner lebten Autorichaft, und ibre gegenwartige Schlufrede einen weit großern Unfwand meiner noch übrigen furgen Lebenstett , als ein alter Sophist und zugleich Genger falfc bee zubmter Runft, an ber Lobfebrift feines Batenlands aufgeopfert baben foll. 22) - Ben

<sup>90)</sup> Marc. III. 17.

<sup>91)</sup> Nach einigen wenigen handschiften bes Matth. XXVI, 16. 17.

<sup>92)</sup> Cinnae Smyraam novem annis accepimus scriptam; et Panegyricum Isecratis, qui parcissime, decem annis dicunt elaboratum. Quintil. Lib. X, c, 4.

einigt nicht Berifn ben Rubin bes bentschrie Lichens und Sparta, und find die Preußen nicht unmändige Barbaren in den Augen ber affgemeinen Demagogen ihres Juhehunderts? Wird ber König der Juden nicht eben so verkannt und erniedrigt, als der König der Preußen dem romischen Sofe: fremde und seiner höchsten Währe entblößt geblieben ist?

Golgatha war dern leiter Triumph bee außerordentlichen Gefetgebung über ben Gefetgebung über ben Gefetgeber felbft, und fein auf biefem Sügel gespflanztes holz bes Arenzes ift bas Panier bes Christenthums.

Im Borte Steblimini aber liegt bie Engend und Rraft bes einzigen über alle Ramen erhöhten Ramens (außer welchem feint Seil und Seligfeit fur bas menfoliche Ge. folecht weber gefucht noch gefunden werben fann ,) ber verborgene Schat affer außerore bentitiben Gefetgebungen und mpthologifchen Religions - Offenbarungen , bie togliche Berle antiben ben beiben Aufterschalen bes Judenthums und Seidenthums; bas Geheimnif ibi ver naturlichen Dekonomie und elementarischen Gleichformigfeit, ber einzige Schluffel bes bom unfichtbaren Richts burch alle Meonen bes ben Sinnen allgegenwärtigen Weltans bis jur Auflofung beffelben fich felbft entwickelnben, pollendenden, in Beift und Wahrheit verflarenden

Problems und Räthfels. Seher, Epopten und Zengen ber Leiden und hernach gefolgten herrlichfeit o.3) wurden zu allen Rationen und Ereaturen ausgerüftet und ausgefandt mit der überschwenglichen edangelischen Predigt: MIR ift gegeben alle Gewalt im himmel und auf der Erde; — mit dem toniglichen Worte der Berheifung: Siehe, Ich bin ben enchalle Lage bis an der Welt Ende.

Rach einer posthumen Ueberfehnug des humbert und zehnten Pfaims wird die genaue Beziehung meines Scheblimini zu der Aufschrift des Mendelsschnschen Jernfalems noch einleuchsender, und ich hatte mich schwerlich bei dem Schntte und Staube einer zerftorten Stadt kaum so lange verweilt, wenn ich zeitiger gewist hatte, daß der alte kleine Name Jernfalem, vermöge einer gewöhnlichen chaldaischphilosphischen Sprachverwirrung, die rechte Dand des unaussprechlichen Ramens Jehova ausbrücklich bedeutete.

Enther, ber bentiche Elias und Ernenerer bes burch bas Meffen - und Manfim-Gewand ber babplonischen Baal entstellten Chriftene thums, gab baber mit sofratischer Laune bem Schubgeifte seiner verjährten Reformation ben

<sup>93) 2</sup> Petr. I. 11. 16. Man vergleiche hiemit ben pas thetischen Rachbruck womit ber apokalpptische Evans gelift und Apoftel feine erfte erhabne Spiftel anfangt.

fabbaliftifchen Ramen Scheblimini ?4), welden ich mir blog beshalb. anmaßte und neben Golgatha flette, um bie einfam weinenbe Rabel irgend eines driftlich - protestantischen Lefers in ber Buften mit ber fombolifchen Bermanbtichaft ber irbifchen Dornen = und bimmlifden Sternenfrone, und bem freuzweis ausgemittelten Berbaltniffe ber tiefften Erniebris gung und erhabenften Erbobung beiber entgegengefesten Raturen ju troften: unterbeffen ber Ismael einer Bolfianifden Dufe mit ber Dieroglophe einer alten Stadt und ihrer beimliden Unspruce auf ein priavisches parabifie fces himmelreich die Berichnittenen ber Ottomannifchen Pforte burd aufgewärmte Dabrden und bramatifche Runblein 95) auf feine Seite gebracht batte.

<sup>94)</sup> M. Paul Christian Silscher von Dr. M. Luthert vermeinten Spiritu familiari, ober bessen sogenannstem Scheklimini, worauf er sich nicht anders als auf Gott im Himmel selbst verlassen; auch von bemselbigen zu ber in der Augsburgischen Confession enthaltenen evangelischen Wahrheit gar sonderlich ausgerüstet und beschüstet worden, zu erbaulicher Betrachtung des herrlichen Bortheils aus dem Sie gen Christi zur Rechten Gottes. Dresben. 730. 8.

<sup>95) —</sup> minimis etiam inventiunculis gaudent, quae exoussae risum habent, inventae facie ingenii blandiuntur. Quinctil, VIII, 5.

Solgatha und Scheblimini waren also reine Schattenbilder bes Christenthums und Lutherchums, ihres gemeinschaftlich von Vater und Sohn, Mutter und Tochter ausgebenden, einsachen, aber an Gaben mannigsaltigen Seistes, welche wie der Cherubim zu beidem Enden des Gnadenfinhls das verborgene Zengnist meiner Antorschaft und ihrer Bundeslade bedeckten vor den Angen der Samariter, der Philister, und des tollen Poblels zu Sichem.

Ich weiß nicht, wie die beiden Gegenstande, die meine geheime Antorschaft über ein Biertel Jahrhundert im Schilde geführt, Ehristenthum und Entherthum, durch den Zanberstad der Modegottin in eine Helena verjüngt worden, um die sich Trojaner und Griechen kahdalgen, weil die Collectionamen der Ratholifen und Jesuiten, der intoleranten Schweiszer und religiösen Gottschedianer und Rosianer dem Sprachgebrauch der modernen Gesetzgeber und Tyrannen des Geschmacks nicht bebagen. —

# Briefe

von 1784 bis 1788.

# 332. An 3. F. Partinoc.

Ronigsberg ben 14ten Dars 1784.

Derilich aeliebteffer Frennd, Des alten lieben Jacobi Sowanengefang über Menbelsfobns Berufalem bat mich auch begeiftert, amen bis bren Bogen gufammengubringen , bie ich and berglich gern gebruckt feben mollte, und gegen Ihre Unfunft fertig balten mochte: Golgatha und Scheblimini. Bon einem Prebiger in ber Bufte. Diefe Bogen find mir febr fauer geworden und möchten es noch mer-Benn Sie fich bamit befaffen wollen, entweder felbige au verlegen oder unterzubringen, - vielleicht am ficherften in ber Ohmeil, benn Sie fennen meine angftliche Borficht, nicht sowohl für mich felbft, als für Anbere. - Aber eine gute Portion bon Exemplarien bestelle ich mir zum voraus, um mit meiner Bieschen - Wurft gegen bie Schinfen meiner Freunde werfen ju tonnen. Doch erft muß ber Bifch im Det fenn, und barnach von ber Theilung die Rebe.

— Die goldene Medaille, welche bem Prof. Rant vorigen Mittwoch überreicht worden, hat das Jahr feiner Geburt 23 flatt 24, und einige Rleinigkeiten mehr, die feine Frende über die ihm erzeigte Ehre gedampft.

#### 333. Xn berber.

Konigsberg ben 2ten Mai 1784.

Sountage, ber mir lieber geworden, seitbem er mir meine alteste Tochter geworden, seitbem er mir meine alteste Tochter gebracht, kam Ihr Brief und einer von Reichardt an. Run, der das Leben giebt, wird auch alles, was dazu gehört, uns schenken, und Erudte wird auch erfolgen zu seiner Zeit, wenn gleich die Sichel eben so mude macht, und zuweilen mehr Schweiß ansprest, als der Pflug. Gott wird für Reller und Tennessorgen, den Russeleigen zu erquicken.

Ihr Bunich ift erfalt. Meine bren Bogen Golgatha und Scheblimini gehen mit der morgenden Poft ab. Ich habe bas gange Jahr daran gearbeitet, und ich glaube über ein Buch Papier verschmiert, immer gegen Berftopfung und Durchfall der Gedanken und des Styls zu kampfen gehabt; wurde endlich überdruffig, die lette Salfte auszuglätten und zu vollenden.

Dartfnoch hat mir ben Titel Ihrer Schrift mitgetheilt, ich weiß aber nichts mehr bavon, als Iden, und ich glaube, daß Mendelssohn ben Gelegenheit seines verewigten Freundes Lessing auf Sie gezielt. Wie er meinen Undfall aufnehmen wird, mag die Zeit lehren. Ihr frey muthiges Urtheil wurde mir sehe wohlthätig seyn, wie ich mir überhaupt einen Begner wünschte, der mich faßte, und mich nöthigte, den Waizen zu sichten, und mich selbst über Manches besser zu erflären.

Bon thorichtem Antorwesen, wie Sie es gut nennen, herzensfrennd, genug! Gott wolle Frühling und Arzney an meiner verehrungswürdigen Frau Gevatterin gedeihen lassen, und Ihnen auch nach verrichteter Arbeit Ruhe und etwas besseres als Antor = Ruhm und Runkrichter Benfall schenken — and dächtige, erkenntliche, zufriedene, erbaute Lesser; denn über den sompathetischen Einstuß des Geistes und die süßen Eindrücke dieses Gefühls geht nichts. Er verhalt sich zur Frauenliebe, wie der sanste stille Mondschein zum urit fulgore suo der schwülen Sonne.

Eben erhalte einen Brief von Dr. Lindner aus Wien, beffen langes Stillschweigen alle feine Freunde besorgt gemacht hat. Es ift eine Einlage an die alte Mutter. Muß mich also anzieben, um ber armen, verlaffenen Bittwe eine Frende ju machen. So spielt ber Lauf der Dinge mit allem meinem Bornehmen. 3ch bachte mich heute nicht von dem Großvater. sinhle zu rühren, und hatte Ihnen den ganzen Tag zugedacht. Immer ein anderes Intermezzo für die Fabel jedes Tages und seinen Plan.

Run, Gott laffe Gefundheit, Ruhe und Grende in Ihrem ganzen Saufe grunen und bluben. Ich fuffe Ihrer treuen Gehulfin bie Sande, und umarme Sie unter taufend Wun-foen fur Pathchen und Geschwister.

# 334. An J. g. Gartinoch.

Ronigsberg ben gten Daf 1784.

Liebster Freund Hartknoch, Gott gebe, daß Sie gesund und wohlbehalten das Ziel erreichen und eine gute Wesse machen, und auf den Misswachs des vorigen Jahres ein deko reicheres folgen möge! Dieben das Manuscript. So gern ich es mit Ihnen gedruckt sehen möchte, so bitte ich Sie doch, auf Ihre Sicher heit zu sehen, und im Nothfall es in der Schweiz zu besorgen, wohin ich meine Zuslucht genommen haben wurde, wenn ich, wie ich besorgte, Sie hier nicht gesehen hätte. Die Foois Gelder haben, wie naturlich, meinem Pegas manchen Sporn gegeben. Sapienti sat.

Der Abt Galiani, beffen Gefprache eines meiner liebften Buchet ift, bat ein Berf in 4. an Regnel beransgegeben, de' doveri di principi neutrali. Ich habe nach feinem Buche della moneta mehr als einmal umfonft nach Stalien fdreiben laffen. Er hat auch Commentaires sur Horace geschrieben. Sollte non allen Berfen biefes außerorbentlichen Dannes nicht ein Eremplar aufzutreiben fenn, und in unfern Gegenden abjufegen ? Wenn fie bem Gefprache über ben Rornhandel an Gehalt gleich find, borate ich bas Gelb bagu, fo arm ich bin, und bachte es nicht zu verlieren. Sie fich auch um Englisches befummern : fo wunfche ich fcon Jahre lang harris (beffen Dermes ober philosophische Sprachlehre ich befife,) Philosophical Arrangements und Philological Inquiries. Erfere bat mir Menbels. fobn bier empfohlen. Doch bie Speculationen eines Berlegers und Antors find berichieben und ich fcbreibe biefes alles fo verloren bin : benn ber metaphofifche Gefdmad ber englifden Schriften mochte faum unferes Dublici fenn.

# Bon Berber.

Beimar ben roten Mai 1784.

hier haben Sie, liebster, befter, altester Freund, ben erften Theil meiner neugebackenen Philosophie ber Geschichte. Rein Wort vom alten fteht bieber barin, und

die Genablage ift fo weit und tief umber gebolt, bas mir por ber Ausführung bes Baues felbft grauet. Gott wird inbes ben guten Billen fur bie That nehmen , und wenn es fenn foll, werbe ich mit bem Buche au Enbe Kommen , beffen Kortgang aus biefem Anfange noch fcwer au errathen fieht. Reine Schrift in meinem Beben babe ich unter fo viel Rummerniffen und Ermattungen pon innen, und Turbationen von auffen gefdrieben, als biefe : fo bas, wenn meine Krau, bie eigentlich autor autoris meiner Schriften ift, und Gothe, ber burch einen Anfall bas erfte Buch zu feben betam , mich nicht unablafig ermuntert und getrieben batten, Mues im adas ber Ungebornen geblieben mare. Ich burfte und verlange noch Ihrer Meynung. Das ich in bie Grunbfage und manche mal in bie Mitter . Befchaftigungen unferer Beit babe eine geben muffen, als ob fie große Bachen maren, mußte. ich, um Plas zum Kolgenben zu gewinnen, und von bem Punct, worauf jest alle Raturgefchichtschier, als bie Lieblings - Autoren unseres Biertel - Jahrhunberts (zumal in Frankreich , bas burch Belvetius , Buffon 2c. Ges fete giebt ) fteben, nur allmablich wegzulenten. Sie alfo , alter , reiner Prophet , mit Gebulb und Schonung, ohne boch Ihrer Strenge etwas zu vergeben, unb erfreuen, belohnen und ermuntern Gie mich mit einem Radball, er fen wie er wolle, aus Ihrer lieben Bruft. 36 habe bunbertmal gebacht : was wirb Samann zu bem und jenem wiffenschaftlichen Rram fagen, und mußte boch

fortfahren, ibn auszupaden, um bem Sabrbunbert in feinen eigenen Zonen ein anber Lieb vorzufingen ober voraupfeifen. 3m Grunde entbalt bas Bud nichts, als bas Refultat bes erften Theiles ber Urfunbe, nur auf anberen Begen. Doch mas weiß ich ? Gin Autor fann und follte nichts von ber Arucht feiner Gebanten , fo wenig als von feinem eigenen Geficht fagen. Konnte ich unfichtbar Ibnen jur Seite fteben, wenn Gie bas Buch lefen, und mit Ihnen fprechen, und nur Ihre Mienen lefen! Aber Sie werben mir Ihre Bebanten fagen, und bas wirb mich au Ihnen ruden, und mir auch auf ben Berfola Binte Mahomet fangt eine Sura feines Rorans an: "Bob bem barmbergigen Gott; er bat bie Schreibfeber bem Denichen gegeben!" Er gebe fie auch Ihnen! Biels leicht beinat mir Sartfnoch pon Ihnen mit, warum ich Sie fo berglich gebeten babe , und maren es auch nur Bis nien und Geberben ; fie werben mich erquiden, wie ber Regen ein barres ganb, Sela.

Meine Frau, die den ganzen grönländischen Winter hindurch gefrankelt hat, bessert sich Gott Lob, und ich hosse, die langsam zurücktehrende Sonnenwärme werde auch ihr kleines Fünkhen Glut und Lebensmuth wieder ansachen und erneuern. Es ist beynahe der einzige, wes nigstens der sehnlichste Wunsch, den ich von irdischen Wänschen habe. Ich bin mir selbst ganz unkenntlich work den, meine Flügel And gelähmt, ihre Schwingen ausgerupft, und ich sehe wie Riefts lahmer Kranich am düre

ob ich's anch ergreifen möchte" und mit biefem Loofe wollen wir Spatlinge zufrieben fenn und furlieb nehmen.

Gott erfulle all Ihr Wünschen und ernftes Trachten, und laffe es Ihnen an ber Ingabe bes übrigen auch nicht fehlen.

# 339. In Berber.

Ronigsberg ben 6ten Mug. 1784.

Seit dem 28ten Mai, liebster, bester Landsmann, Sevatter und Freund, habe ich jeden Posttag schreiben wollen, um Ihnen wenigstens für das Muster - Eremplar Ihrer Ideen an danken — mit jedem Posttage immer meinem Scheblimini entgegengesehen, dessen Inhalt ich bepnahe ausgeschwißt — bis ich gestern endlich durch einen Brief unseres Reichardt einen elektrischen Schlag bekommen, der mich ein wenig ausgeweckt.

Ihre Ibeen habe jum zweitenmale zu lesen angefangen, bin aber darin unterbrochen wor, ben, weil ich selbige allen meinen Freunden, Lant und Pfarrer Fischer zuerst, mitgetheilt, Alle haben mein Urtheil, gegen welches ich mistrauisch bin, bestätigt. Ihren Plan kann man freplich noch nicht übersehen; aber Sie scheinen mir unch nichts mit der Reife, Rube und humanität, welche ein solcher Gegenstand ver-

lettere;) von benen aber jest teine Sylbe über meine Zunge will.

# 335. An S. F. Cartinod.

Ronigsberg ben igten Juni 1784.

Berglich geliebtefter Freund , Geftern erhielt ich gegen Abend biefe Ginlage. 3ch habe bas Berg gebabt, felbige gu erbrechen, weil Gie ' bas Bertrauen auf mich gefett, mir ben borigen Brief und Ihre Untwort mitzutheilen. Es bat mir zwar icon mein Borwis leid gethan, aber ich babe mich bamit getroffet, baf nichts von ungefahr geschiebt; und ich munich. te, etwas zur Befanftigung von beiben Theis len bentragen ju fonnen, ba von beiden Thei. len bas summum jus ber Rrennbichaft und Billigfeit Eingriffe ju thun icheint. Unfer Rreund, wie offenbar ju erfeben, ift in Berlegenheit, bat fic auf die Summe Rechnung gemacht - - Sie baben, liebster Sartfnoch, nicht die nothigen Magregeln als Buchandler genommen, wegen bes Formats und bes baburd naturlich entstehenden Unterschiedes. -Glaubt ein anderer Berleger ben jenem Preife bestehen ju tonnen, follten Gie fich ale Freund nicht auch begnugen? Der einzige Rath, ber angleich ber ichmerfte ift, befteht in aut - aut, gang ber Freundichaft ober gang ben

Grundsahen des Acters und Pflugs wentsagen in diesem einzigen Falle, und thenre Erfahrung auf tunftige, abuliche Falle ein für allemal baar zu bezahlen. Bedenken Sie aber, liebster Hartknoch, daß es mit unserer Hoffnung, zu gewinnen, öfters eben so verkehrt geht, als mit unserer Furcht zu verlieren. Machen Sie sich diesen Anlaß zu Ruh, alles auf einen reinen Fuß zu bringen, so viel möglich, mit Gute und Liebe, ohne Ruchalt noch Arglist, aber mit Alugheit, welche die ganze Lage der Sache Ihnen am besten vorschreiben kann.

### 336. In ben Rriegerath Scheffner.

Konigsberg am Johannis : Auge 1784.

- Ich habe hente ein fehr vortrefflich Buch gelesen, unter dem Litel: Gemalde aus dem Leben der Menschen, von Prof. Babo. München 1784. Ein würdiger Pendant zu Lienhart und Gertrud, auf deffen zweiten Theil ich auch warte. Auch von jenem ift eine Fortsehung zu wünschen und zu vermuthen.' Die Usterische, Daßdorfische und Ricolaische Sammlung der Winkelmannischen Briefe hat mir anch viele Freude gemacht.
- Da alle hoffnung ber Fooi . Gelber verloren, hat man uns mit einer aufehnlichen

Gratification von dem Kattlichen plus diefes Jahres geschmeichelt. Der König will aber von nichts missen, weil er brep Millionen jur Erafehung der Wasserschäden braucht. Erachten Sie selbst, wie mir ben dieser Lage zu Muth sehn muß, und daß man daben alle Lust zu leben verliert, mit Verdruß erwacht, mit Lummer schlafen geht, und den Lag verträumt.

#### 337. Xn 3. R. Sartined.

Ronigsberg ben 24ten July 1784.

Alter, lieber Freund, Ihren warmen Brief erhielt ich ben 5ten b. M. — Ihr Entschluß, D. nicht eher zu antworten, bis er vorher Ihren Brief von hier aus verdant hätte, fam mir billig vor. Ich habe noch nicht selbst nach B. schreiben können, werde es aber so bald als immer möglich thun, mich aber gegen ihn nicht weiter auslassen, als Sie mir vorgeschrieben.

Eigennut und Freundschaft waltet zwischen und allen breven. Der gar zu bere trauliche Lon, an ben ber gute D. gegen Sie gewöhnt ift, fommt Ihnen in ber gegenwärtigen Lage verächtlich vor. Unterbeffen gestehen Sie selbst, daß Ihre zu weit getriebenen Anfopferungen immer eine Erwartung und reichlichere Schadloshaltung im hinterhalte

gehabt. Entichließen Gie fich gan; ju Giner Beite - entweder gang Buchanbler ober cont Kreund ju fenn. Doch bie pudenda unferer Ratur bangen mit ben Rammern bes Derjens und bes Gehirns fo genan jufam. men, daß eine ftrenge Abstraction eines fo na. turlichen Bandes unmöglich ift. Bielleicht mare eine fleine Reformation in ben Grundfaten bes Buchhandels - bie Sie mir icon einmal gebeichtet - und in ber Ausubung ber greund. ichaft - ohne bie fein Galg und Gemurg fur unfer taglich Brod ift, bon bem ber Denich Doch nicht affein ju leben im Stanbe iff bas befte Mittel, Ihrer gegenwärtigen Berle. genheit und aller funftigen abnlichen unange. nehmen Balle.

Wenn unser alter Freund wirklich Ihr Schuldner bleibt, wozn wollen Sie aus ganz falscher Großmuth Ihr Recht bazu im Stich lassen?
Nein, zahlen Sie ihn bis auf ben letten heller, messen Sie nach gleichem Maße, und bringen Sie einmal Ihre Rechnung ins Reine. Er ist wirklich in Noth, und hat sich
ne. Er ist wirklich in Noth, und hat sich
nend gemacht; er schämt sich vielleicht, Ihnen bas Bekenntniß zu thun. Ben Ihnen ist
weniger von wirklichem Berlust, als dem Plus
und Minus bes Sewinns die Rede. Je weniger Sie zum Vorans auf diesen Berlag rech-

nen werden, defio mehr werden Sie anfangen zu gewinnen.

Er bleibt immer einer unserer besten Ro.
pfe, ber vielleicht eben jest seine Reife erlangt. — Wird es Ihnen nicht nacher wieber leib thun? Nicht Ihren Schaden verlange
ich, sondern nur Zufriedenheit mit mäßigem Gewinn, als ein Del für die Räder Ihrer
ganzen Buchhandlung. Ich muß hier, wie ein Blinder, von der Farbe reden. Krankheit und zunehmendes Alter andert Gegenstände und unsere Eindrücke von denselben, denen wir so wenig trauen können, als den entgegengesesten. Also mit unserem Bertrauen auf Gott wächst unser Bertrauen auf Menschen, und unsere Stärke, das Bose mit Gutem zu überwinden, und nicht Boses mit Bosem zu vergelten.

Ein Bruch zwischen zwen alten Freunden ift immer die allereckelhafteste Sache und ein mahrer Derzens - Arebs. Wie sehr hangt es pon unserem Gebranch der Menschen ab, se bos oder gut zu machen, Leben oder Tod aus ihnen zu ziehen! Um sich einen schwe- ren Artikel im Handel zu erleichtern, ware es nicht möglich, sich ein wenig mehr im Verlage zu concentriren oder einzuschrächen, oder andere Verhältnisse der Bilanz einzuschhren und zu versuchen?

Rurt, Sie foben and allem, wie febr ich. muniche, daß Sie Berleger Diefes großen Berts blieben, und mit Ihrem bigigen Temperament nicht ben Ehrgeig und Duth bes Autors im Kortfdritte feiner Arbeit erfticten , noch ben Beis feiner Bedurfniffe burch eine au ftrenge faufmannische Gerechtigfeit auszutreiben fuch. ten, ober vielleicht zu beiberfeitigem Rachtheil aufs Meußerfte brachten. Ich glaube, bag ein ebrliches, lauteres, bergliches Betragen ibn an einem barmonischen Ton umftimmen wird. Summum jus und summa injuria icheint bon beiben Seiten fo boch wie moglich gespannt ju feyn. Wenn Sie, wo moglich, jest alles einrau. men, fo tonnten Sie badurch fur die Butunft alles genauer bestimmt und abgemacht erhalten.

Ben aller Umständlichkeit, womit ich Ihnen Winke auf alle Rebenumstände zu geben suche, bin ich nicht im Stande, weder Ihrem freundsschaftlichen Bertrauen, noch mir selbst Genüge zu thun. Die Schuld liegt offendar an Euch beiden. Nathrlich zieht mich ein Borurtheil mehr zur Parthen eines armen Autors, als eines schlaueren Berlegers. Der eine hängt an seinem Hand Schstem, der andere an seinem Handlungs System; der eine muß für Lapitalien, der andere für Zinse sorgen. Die Lage einer Haushaltung bin ich eher im Stande mir

mie vergufiellen, als bas große Gewicht einer Danbtung, von bem ich nichts verfiebe.

. Sie fonnen leicht benfen, fiebfter Sartfnoch, das ich Ihuen in ben meiften Studen mehr Recht geben muß, als unferem gemeinschaftlie den Rreunde; aber eben barum find aud Gie su mehr Ditleiden, und faft mochte ich fagen, Grofmuth verpflichtet, weil Sie ben Mutor in Abrer Gewalt baben , und er nicht Sie. Ber. lieren Sie feinen Beller, aber nehmen Bie mit dem Bucher von 3 fürlieb , und Ihre Dag. reaelu damach fowohl im Gangen, als im Gin. Beinen, und feben Gie einer fo alten, periabrten , faft gran geworbenen Breundfchaft bas lette Rrangen auf, bag ber liebe Mann nicht Rener und Dint verliert ju Ibeen'l einer Bbilofophie!! ber Gefdichte ber Denfcheit!!! Erwagen Sie jedes Bort, und fublen Sie ben Rachbruit eines fo jufam. mengefesten, fubnen, ausgelaffenen Manes, ber in feinem gemeinen Menfthentopfe einfabren tonnen , und ber im Ramen ber Menfch. beit Rachkot, Uflege und Bewunderung ver-Homo sum — bas Jundament aller übrigen Berhaltniffe, bon benen Sandel und Bandel aber nicht bas ebelfte und nothwen-Digfte ift, wenigstens wie er jest menfchenfeind. lich von Fürsten und Juben gemißbraucht und berfannt wird.

Nun, mehr fann ich nicht fagen ans meinem franten Ropfe, und foliefe mit bem beralichen Munich, baß alles ju gemeinschaftlicher Aufriebenheit bengelegt und abgemacht werden moge. Wegen bes Scheblimini noch fein Laut! Der Druder wird boch nicht fo unking gemefen fenn, ben Inhalt irgend einer Cenfur au perrathen? Ich febne mich mit jedem Bofftage Diefe 4 Bogen ju feben, und diefe Ungewißheit perberbt mir allen Benuß bes Sommerk. Dicht eine Mutter tann fic uber ben erften Unblick ibrer Leibesfrucht fo freuen ... wie ein Schriftfieller, feine Arbeit gebrudt ju feben. Die Eritik ber reinen Wernunft wird jest re. ge, und fangt an ju gabren. Ein Gefichtspunct, ber mit meinem Plan febr genau aufammenbanat.

Bitte mich an ber Ausgleichung mit Berber Antheil nehmen zu laffen, und alles, was
ich gefchrieben habe, zum Beften auszulegen
und anzuwenden.

338. An Cherhard Caupp gu Chaffhausen.

Ronigsberg ben 5ten Mug. 1784.

Liebwerthefter herr und Freund, Warum ich Ihre Buschrift nicht so balb habe beantworten konnen, wird Ihnen unser lieber 2. mitgetheilt haben. Deute erhalte ich einen Brief von Sartknoch, der mir melbet, daß Sie das Rifichen mit Lenzens Sachen auf feine Roffen nach Leipzig fenden können. Lenz gebe viele Hoffnung zu einer ganzlichen Berfielung.

Ich möchte gern allen meinen Freunden in der Schweiz, und folglich auch Ihnen, einen jungen Menschen, Namens hill, cend. theol., empfehlen, der sich vorgenommen, von Lübeck zu Fuß nach Penedig eine Wallfahrt zu thun. Er hat sich um mich wie ein Onesmus verdient gemacht, ich habe aber seinem wilden Feuer und Lüsternheit nach Schaffenibers mögen. Sollte er nach Schaffenufen fommen, so bitte ich ihm mit gutem Rath benzustehen.

Meinem Gevatter Kaufmann bin ich seit langer Zeit eine Antwort schuldig, habe aber sehr günstige Nachrichten von seiner gegenwärtigen Lage burch einen hiesigen Freund, Orn. Maper, erhalten, der sich seit einiger Zeit hier aufhalt mit ahnlichen Absichten, wie unser guter Ehrmann in Straßburg, an besten Gluck ich berzlichen Antheit nehme. Wahrheit ift freylich Weg und Leben. Datten wir schon unser Theil in dieser Welt, und unsern Banch gefüllt mit ihrem Schaf, so bursten wir eine fünstige, bessere, nehr Welt weber glunben; noch hoffen, noch wunschen. Richt veber glunben; noch hoffen, noch wunschen. Richt veber glunben;

ob ich's auch ergreifen möchte" und mit Diefem Loofe wollen wir Spatlinge zufrieden fenn und furlieb nehmen.

Gott erfülle all Ihr. Bunfchen und ernftes Erachten, und laffe es Ihnen an ber Ingabe bes übrigen auch nicht fehlen.

### 339. In Berber.

Ronigsberg ben 6ten Mug. 1784.

Seit dem 28ten Mai, liebster, bester kandsmann, Gevatter und Freund, habe ich jeden Posttag schreiben wollen, um Ihnen wenigstens für das Muster - Exemplar Ihrer Ideen zu danken — mit jedem Posttage immer meinem Scheblimini entgegengesehen, dessen Inhalt ich bennahe ausgeschwist — bis ich gestern endlich durch einen Brief unseres Reichardt einen elektrischen Schlag bekommen, der mich ein wenig ausgeweckt.

Ihre Ideen habe jum zweitenmale zu lesen angefangen, bin aber darin unterbrochen worden, weil ich selbige allen meinen Freunden, Lant und Pfarrer Fischer zuerst, mitgetheilt, Alle haben mein Urtheil, gegen welches ich mistrauisch bin, bestätigt. Ihren Plan kann man freplich noch nicht übersehen; aber Sie scheinen mir noch nichts mit der Reife, Rube und humanisät, welche ein solcher Gegenstand ver-

dient, gefdrieben ju baben, und niemanb ais Sie, ftebfter Betbet, und eine Dufe wie bie: Phrige, fann eines folden Ibeals empfanglich und feiner Ausbrutung und Bollendung. fabig und murbig fenn. Gott gebe Ihnen Gebuld und Rrafte baju, und mende afte Schwieriafeiten ab, wodurch bie Urfunde und Debraifche Boefie ins Stocken gerathen find med baß ein fo rubmliches allgemeines Thema nicht burd Bribat . Leibenfchaften und Intetellen verftummelt werde! Bekel's Berfuch ift ein Debenbubler in febr ungleichem Rormat und Aufdnitt. Bom himmel muß unfere Bbilo. forbie anfangen, und nicht vom theatro anatomico und ben Sectionen eines Cababers. Der himmel ichenfe und ben zweiten Band mit ber Dicaelis-Meffe, bamit ber Geficts. freis bes Lefers . www. Offenbarung 'unferer verforenen und wiebererlangten Burbe bes gottlichen Chenbildes etweitert werde : fo will ich Shnen gern die Fortfebung bet Urfunde und Debraifchen Boefie erlaffen. Dier liegen meines Biffens Die Quellen und Grund. Soein'aller mabren Gefchichte unferes abttlie den Gefdlechts und feiner beiligen Beftime mung gur Derrlichteit.

Den roten.

Ich hoffe, daß Gefanbheit und Bufriedenteit in Ihr ganges Saus wieder eingekehrt ob ich's auch ergreifen mochte" und mit biefem Loofe wollen wir Spatlinge zufrieben fenn und fürlieb nehmen.

Gott erfulle au Ihr. Bunfchen und ernftes Trachten, und laffe es Ihnen an ber Bugabe bes übrigen auch nicht fehlen.

# 339. In Berber.

Ronigsberg ben 6ten Mug. 1784.

Seit dem 28ten Mai, liebster, bester kands, mann, Gevatter und Freund, habe ich jeden Posttag schreiben wollen, um Ihnen wenigstens für das Muster - Exemplar Ihrer Ideen zu danken — mit jedem Posttage immer meinem Scheblimini entgegengesehen, dessen Inhalt ich benahe ausgeschwißt — bis ich gestern endelich durch einen Brief unseres Reichardt einen elektrischen Schlag bekommen, der mich ein wenig ausgeweckt.

Ihre Ideen habe jum zweitenmale zu lesen angefangen, bin aber barin unterbrochen worden, weil ich selbige allen meinen Freunden, Kant und Pfarrer Fischer zuerst, mitgetheilt. Aus haben mein Urtheil, gegen welches ich mise trauisch bin, bestätigt. Ihren Plan kann man freplich noch nicht überseben; aber Sie scheinen mir und nichts mit der Reise, Rube und Dumanisät, welche ein solcher Gegenstand ver-

dient, gefdrieben in baben, und niemand ats Sie, fiebfter Betbet, und eine Duft wie bie: Mrige, fann eines folden Ibeals empfanglich und feiner Ausbrutung und Bollendung fabia und murbig fenn. Gott gebe Ihnen Gebuld und Rrafte bajn, und wende alle Schwieriafeiten ab, wodurch bie Urfunde und Debraifche Boeffe ins Stocken geratben find mnd baß ein fo rubmliches allgemeines Thema micht burd Bribat . Leibenschaften und Inte. reffen verftummelt werde! Bebel's Berind ift ein Debenbubler in febr ungleichem Rormat und Bufdnitt. Bom himmel muß unfere Dbilo. forbie anfangen, und nicht vom theatro anatomico und ben Sectionen eines Cababers. Der himmel fchenfe und ben zweiten Band mit ber Dicaelis- Deffe, bamit ber Gefichts. freis bes Lefers wir. Offenbarung unferer verforenen und wieberetlangten Burbe bes gotte lichen Chenbildes etweitert werde : fo will ich Shnen' gern bie Fortfegung der Urfunde und Debraifden Boefie erlaffen. Dier liegen meines Biffens Die Quellen und Grund-Abeen allet mabren Geschichte unferes gottlie den Gefdlechte und feiner beiligen Beftime mina zur Berklichkeit.

Den 1oten.

Ich hoffe, daß Gefundheit und Bufriedenfeit in Ihr ganges Saus wieder eingefehrt fenn wird, und baf ber Frühling und Commer einen guten Ginfing gehabt. Seit bem azten Inl. find meine Rinder aufs gand gegangen, ibren. Bruder ju befuchen, und wir Alten leben gang einfam. Deinen Sill babe auch verloren, an ibm meine rechte Sand. 36 habe Gott gebanft, baf ich ihn einmal los wurde, ba ich ibn boch nicht langer halten fonnte. Er ift nach Lubect ju Schiff gegan. gen, wird ju Bug, wenn es moglich, nach Benedig geben, und von ba vielleicht in bie Morgenlander ju fommen fuchen. Er ift jum Chenteurer geboren, und bas Reifen fceint ein Samilienfehler ju fenn. Gett begleite ibn und gebe, baf ich ibn fluger, wo nicht glude licher, wiederfebe.

Was Müller für einen "Buruf an die Aremen" mennt, weiß ich nicht. Lavater bittet fich auch für Seto und gute Worte "hamann's des Edrahiten Unterweisung von der Schwackbeit der Etenden" aus. Sie wissen, liebster Herder, daß es mir wie den hennen geht, wenn sie Ever legen wollen, und ich es Ihnen gewiß murde anvertraut haben, wenn es auch so klein wie ein Ameisen En gewesen ware. Es geht meiner verweisten Muse nicht mehr nach der Weiber Weise. Was mir mein Schellimini für Unruhe macht! Wenn ich nur wüßte, wozu er bestimmt ware! Doch ich

farchte and eben fo febr får bie Erfcbeinnna beffelben , als mich feine Richterfchefnung bennrubigt. 3d bin nicht mehr im Stande, mich in die Gemuthelage ju verfeten, mit ber ich gearbeitet, und befinne mich faum auf einige Spuren meiner eigenen Gebanfen - und doch war es ein Brodromus und Brolegomeng an weiß nicht was? Bieffeicht erhalten Sie Das Corpus delicti eber als ich, und find bef. fer im Stande, barüber ju urtheilen. Nicht mehr als zwen baben es bier gelefen ; ber eine mit bem Lachen eines Robolts, ber andere mit ben Thranen — eines Crocobils, batte ich balb aesaat. Ber weiß, mer am meiften Recht baben maa?

Ich frabe immer von meinem kleinen Mischansen. Wie mir Ihr Lustgarten gefählt, habe ich schon gesagt. Das die lette Salfte des vierten Buches mich naber angeht, als alle übrige, konnen Sie leicht erachten. Dieses schone Shal grant unmittelbar an meinen Hügel, oder wie ich ihn erst nannte. Wenn ich auch so beredt ware, wie Demosthenes, so würde ich voch nicht mehr als ein einziges Wort drehmal wiederholen mussen: Vernunft ist Sprache, alzes. Un diesem Markfnochen nage ich und werde mich zu Sode darüber hagen. Noch bleibt es immer finster über dieser Siefe für mich; ich warte noch immer aus einem

apokalpptischen Engel mit einem Schiffel zu diesem Abgrund- Lassen Sie mich Ihr schones Denkmal genießen, und diesen Geunß nicht burch fritische Grübeley storen. Bielleicht bestommen Sie einen Recensenten in einer neuem Litteratur Beitung, ber dem physischen und anatomischen Felde mehr gewachen ist, als ich es bin. Ich muß glauben, und befinde mich wohl daben, aus Both Tugend zu machen.

Ich weiß nicht, was ich für Ahndnugen bep der Göttingischen Auswanderung gehabe. Wenn Ihre Lage dadurch verbeffert würde, so wünschte, daß diese Ahndungen eintreffen möchten. Ich wünschte sehr zum Besten Ihrer Austorschaft, daß Sie der mühseligen Rechnuges Berwaleungen und hof-Verbindungen entledigt würden. Was macht aber E. mistergungt, der bisber in seinem Element gelebt?

Meines Pathchens Seburtstag wird schon vorben senn, wenn dieser Brief ankommt. Gott schenke Ihnen zu allen Fosttagen dieses Monats Sesundheit, Segen, Frende und gute Gesellschaft, woran es mir sehlen wird, und entserne alle mala domostica von Ihrer Probstep — ersülle reichlich den einzigen und sehulich sien Ihrer breundin Ihres Derzens und Gehülfin Ihrer Ivendin Bases der wie Worten noch Werten, das Sesühl meiner Seele gegen Sie

und die Frigen, und besonders gegen meine verehrungswürdige Gevatterin darstellen kann, meine wahre Gesinnung gegen die Rinder Ihres Leibes sowohl als Geistes, gegen Ihre Matter-Muse, durch nichts verhältnismäßiges un den Lag zu legen vermag — dieser Gedanke benimmt mir zum Theil die Leichtigkeit zu anteworten. Der reiche Gott wird alles ersehen und vergeiten und ins Gleiche bringen.

340. An 3. g. Bartinod.

Ronigsberg ben toten Mug. 1784.

Berglich geliebtefter Breund , Ihren Brief und einen von Reichardt babe ich an Einem Eage erhalten , namlich am bten b. Lag barauf babe ich nach Beimar gefdrieben , wohim mich Reicharbt eingelaben batte; der fich vermuthlich jest bafethit aufhält. Sente ift biefer Brief abgegangen, wofin ich mich gengu an Store Borfdrift gehalten babe. Seit bem die Ibeen nochmale gelefen; und muß mein gegebenes Gutachten bekätigen , fich mit bem maßigften Gewinn zu begrügen, und 36. rem aiten freunde, bem murbigen Berfaffer, und feinen Beburfniffen får biefinal tinguran. men, battit ein fo fcones großes Werk nicht ind Storten gerathe. Bor ein Daar Tagen wurde mir ein Brief mitgetheilt , mo man fic für Pepträge zu Wecenstonen in einer neuen Zeitung zu sechs Ducaten für ben Bogen erbietet. Es ist erschrecklich zu hören, aber wahr zund es heißt auch bier: Schicket euch in die Zeit, denn es ist dife Zeit. Wenn Recensionen guter und schlechter Bucher so viel abwergen fen können, wie sollen Sie sich nicht mit eie vem Werfe durchstümpern, zu dem der Versfasser alle seine Gelehrsamkeit und die Schäse seines Jahrhunderts, himmel und Erde durch seine Phantasie ausbietet, um ein glanzendes Ideal zu Stande zu bringen für seine Zeitverwandten und Rachtommen, zum Besten unsseres ganzen Geschiechts und zur Ehre seines Schönfers?

Seit 14 Tagen find alle meine Mabchen aufs kand gegangen, um ihren Bruder zu besenchen, Ich aber muß seyn wie einer, der seiner Kinder gar berandt ist. Doch die find alle gut aufgehoben, und ich habe sie muffen überslaffen, um meinem Sans Michel die Grillen zu vertreiben, oder vielmehr eine panische Kurcht, worein ihn gewisse Ansprüche unseres Alice - Re auf alle Landeskinder versett, denen alle Frenheit zu findiren ohne Erlanduts ihres Generals, der Kammer, oder eines Landeraths, genommen werden follte. Durch ein neues Sandschreiben unseres alten Königs ist das Mispoerständniß seines wärdigen Statthal-

wers gehoben. Der Junge was aber so ins Boefshorn gejagt, baß tein Inreden gegen seine Chimaren verschlagen molte. Ich sehe leider darans, daß die feige Memme seinem Bater nur gar zu fehr nachahmt und der Mare were einer tranten, schenen Einbildungsfraft werden wird.

Bon einem Positage jum andern habe ich auf mein verlornes Rind des langen, gronlandischen Binters geharrt. Mein Scheblis mini! Ein reißend Thier hat ihn gefressen, ein boses Thier von Censor hat ihn zerriffen!

Langer fann ich nicht marten, ohne wenige ftens fein Schicffal zu miffen. Rein Appetit au Ihrem geraucherten gache - bis ich weiß, ob ber Unger nicht ein treulofer Berratber und Rindermorder ift. Diefen Sonntag haben wit bas Evangelium bon ber Bergorung Berufalems. Wie erhaulich und treffend murde fein Eining feon! Aber ich darf ihn kaum in meis nem Geburte - Monat boffen, und werbe mobi ben 27ten als einen Buß - und Raftig begeben muffen, ohne Rlang und Sang, obne Lade und Bifcoff, fondern in Stand und Afche. Schreiben Sie boch, liebfter Bartinoch. mit ber erften Boft, und melden mir gugleich, unter welchen Bedingungen Sie ibm mein jung. Res Rind anvertraut, für feine eigene, ober fur Ihre Rechnung? ob Sie ibm die Roth

wendigkeit des Seheimnisses eingeschärft und eingeblant? und ob Sie ihm nicht einen Termin geseht, an dem der Abdruck geliefert werden son soll? Gießen Sie Del zu der verlöschen, den Lampe meiner Lebensgeister, die durch meine gegenwärtige kinderlose Einsamkeit noch mehr niedergeschlagen werden. Ich kann schlecksterdings nicht länger warten, und werde kanm, wenn Ihre Antwort vom Schelimini ausbleibt, meinen 55ten Geburtstag zu erleben im Stande sen.

Endlich hat sich h..... nolens volens entificiefen mussen, des sel. Krenzfeld kleines opus posthumum ben Kanter abdrucken zu lassen. Es ift in 3½ Bogen zusammengeschrumpft, und die Meerkaße hat die Eulenspiegel Bosheit gehabt, ausdrücklich die schlechtesten Lettern auszusuchen, um den todten Autor noch im Grabe zu schänden und seine Freunde zu betrüben. Kant's Amannensis, Jachmann, arbeitet steißig au dem Prodromo der Metaphysik der Sitten; vielleicht wissen Sie, wie stärk das Werk werden wird.

"And Gaben für die Aberünnigen!" Warum nennen Sie unfern Bischof und Plato so ? Ihr habt Beide zu viel Leidenschaft, und sepb daher einer wahren Freundschaft niemals recht fähig gewesen, die Ueberlegung, Berlängnung und Ausopferung, Kälte im Kopf, Fener im Perzen forbert. Mit Schnee auf dem Scheitel fieden die Eingeweide, wie im Aetna, der mehr von fich wirft, als zu verschlingen sucht.

- 3ch fage Ihnen die Babrbeit beutsch berand, wenn Sie mich auch ben meiner gegene wartigen Roth mit Stillfdweigen, graufae mer als burch Schlage, abstrafen wollten. Ihre Bandlungs - Principien find nicht ofonomifc. nicht in Billigfeit und Rudficht auf bas allgemeine Befte gegrundet, fondern gewaltthatig falfc und ungerecht - fo lange halb Liefland und balb Eurland es vortheilhafter findet, fo viel von Auswärtigen ju verfcreiben. Es murde blog von Ihnen abbangen, all biefes Gelb an fic ju gieben. Ronnen Sie mich wiberles gen, fo folagen Sie mir auf mein gugenmaul: aber nur, baß mein Schebilmini fertig wirb. er mag fo unformlich als er nun will jur Welt tommen, und herber's Duth nicht gebrochen wird, ben icon im Bulte liegenden zweiten Theil auszufertigen.

Bergeihen Sie bem Prebiger in ber Bufte feine Parrhefte, und erfreuen Sie bald Ihren nach Antwort schmachtenben Freund.

William Brown and as a

٦,

## 341. An 3. g. Sattinodi.

Ronigeberg ben 21. Mug. 1784. Beralich geliebteffer Breund. Geffern Abends fomme ich gegen to Uhr nach Saufe, und fine be amolf Eremplare meines febnlich ermanich. ten Schelimini. Go fpåt wie es mar, babe benfelben noch burchgelefen; er iff aber, ungeachtet aller meiner Borfict, burch baflice Dendfeblet verduntelt. Manche Stellen haben feinen Berftenb und laffen fich gar nicht errathen. Ein bopbelter Rachtbell'für einen beruchtigten Bruder ber virorum obscurorum. Wenn ich gewußt, baß ber Druder meine Refiffenbeit, mich bem großen Saufen unverfandlich ju machen, fo leicht übertreffen murbe, batte ich freplich manche Sorge, mich an verfteden, weniger gehabt. Run Gott Lob. daß es ba ift! Meine Abndung bemm porigen Sonntage-Ebangelium bon ber Berftorung Berufaleme ift eingetroffen. 36 mar icon gefern erleichtert, und fpeiste bente mit mebr Bergnugen und Beiterfeit ben unferem Oberburgermeifter, bem ich bas erfte Eremplar gebracht. Ben allen Drudfehletn hoffe ich boch einigen Einbrud, ber mich vielleicht aufmuntern wird, fortinfahren, oder an mein fo lang aufgeschobenes Berfprechen einer Samminna Sand anjulegen. Gott fegne Sie, lieber Berleger, und verjunge Ihren alten Autor.

# 342. In ben Rriegsrath Scheffnen.

Ronigsberg ben 3oten Aug- 1784.

Nolens volens fuhr ich den 27ten August; an meinem 55ten Geburtstage, nach Gradenthin, und brachte meine bren Madchen volentes volentes gestern Abend nach Sause, wo ich ersuhr, daß der Serr Stadtrath Winth mit einem Briese von Ihnen ben mir gewesen war, aber selbigen nicht abgeben wollte. Heute ersuhr ich im Dangelschen Buchladen, daß der zee Theil wom Prediger-Magasin endlich angekommen wäre, den ich mir sogleich ausbat, und nach dem Essen zum herrn Stadtrathlief, aber ihn nicht zu Hause fand, und das Buch da ließ, auch den Brief empfing.

Mofer's Leben ift vor Empfang Ihres Bries fes nach Graventhin gegangen. Ift Ihnen mit Reisfens seinem gebient, bas ich von baher meinem Sohne wieder abgenommen?

Las die toden Griechen und Admer ihre Lodien begraben. Sabe kanm Lust ein Dentsicher zu senn; bin, ohne Ruhm zu melben, weber mehr noch weniger als ein Offpreuße.

Ben Untersuchungen fommt es nicht auf angenehme., sondern richtige Resultate an. Sabe ben Bode neulich zum erstenmale gelefen, aber nur in der französischen Ueberfegung, die vielleicht das Original übertrifft, wie die lateinische lieberschung verlorne griechtiche Stillen und bas servum pecus manchen Frengeis.

Die Liebe eines Baters ift immer ein gang artiger Zeitvertreib auch ohne Gegentiebe, bie mehr Eigennut als Genuß ift., der nicht auf Grabelev, fandem Erfahrung beruht.

343. An Frang Bucholtg, herrn von Bei

Ronigsberg ben zten Sept. 1784.

Liebwerthefter Derr und Cobn, Bie bie Manner Ben = Sabad (1. Ron. XX, 33.) babe ich bas Wort eilend von Ihnen genommen und auf mich gebeutet. 3ch habe Ihren Brief bom 7ten August den 4ten b. D. erhalten, und made mir auch bie erfte. Barme bes Einfalls gu Rug, um ber feuchten Ralte bes bypoconbrifden Nachbenkens zu entgeben. Ein junger Mann, ben Lapater liebt, giebt mir mes nigftens fo viel Vertrauen, bas feinige nach Bermogen ju erwiebern. Boburch ich Sihren Dank verdient, weiß ich nicht. Da aber meint schon berwelkten Blatter noch in Ihrem fri iden Andenten find, fo werben Sie bas jungft Rind meiner Weben und Schmerzen braberlich aufnehmen, und vielleitht binterber ein Ber zeichniß ber Muttermable und Mafeln, womit es auf die Welt gefommen.

Ich habe ben 27ten bes verfioffenen Umi auft mein 55tes Jahr angetreten. Dein Das ter mar ein ziemlich allgemein beliebter Wunde grat, Bornehmen und Armen unter bem Ramen bes altftabtifchen Babers, ber fein angenehmfter Titel mar, wohl befannt! Er farb nach einigen Anfallen von Solagfing 1766. in eben bem Jahre, ba bie Deft ber welfchen Regie ine Land fam, und hinterlief ein Bermoden, bas er bloß feinem ehrlichen Reif und driftlichen Glud, auch jum Theil bet Oparfamfeit unferer bauslichen und forgfaltigen Dutter ju verbanten batte, und bas, ungeachtet feiner Mildtbatigfeit und Gaffrevbeit, für feine beiben einzigen Gobne julanglich gewefen mare. Eine flotternbe Bunge und ich weiß nicht mas in meiner Seele veredelte mir alle offentliche Gefchafte und feverlichen Umgang ; jebermann alaubte bafur, baß mein jungerer Bruber einen befto enticiebeneren Beruf ju einem geift. lichen Amte, jum beiligen Cheftande, und ju feinem zeitlichen Fortfommen batte. Ich baute alfo im boraus baranf, einmal bas Gnadenbrod in feiner Familie ju effen, und an ibrer But, Ergiebung und Gefellicaft auf meine alten Sage ben nachften Untheil ju nehmen. Diefer Lieblingsgrille habe ich viel und hatte besnabe alles aufgeopfert. Eine Melauchofie bemachtigte fic biefes einzigen Brubers, und ich hamann's Schriften. VII. Th. 11

marbe aulest genothigt, fein Bormund au wer ben , und jur Erhaltung feiner Derfon , fei. nes gangen und meines balben Bermbgens, bas erfie bas befte Umt au ergreifen. Pour la rareté du fait und aus philosophisch = patriotischem Bormis murbe ich 1767 frangofischer Ueberseger ber ber biefigen Provincial - Accife - und Boll. Direction. Ein geheimer Inftinct gu biefer Sprache por allen übrigen tam mir gu State ten ; nunmehr habe ich allen Gefchmack baran perdorben und verloren. Ein noch gebeimerer Inftinct führte ein Landmadden in meines Baters band. Abre blubenbe Augend, eichenffarfe Gefundheit, mannfefte Uniduld, Einfalt und Treue brachte in mir eine folde hypochondris iche Buth bervor, welche weber Religion, Bernunft , Bobiftand , noch Argnen , Kaften, neue Reifen und Berftreuungen übermaltigen fonn-Diese Samabryabe wurde bie liebfie und befte Stute meines alten, gelahmten, verlaffenen Baters, und feine Pflegetochter, ber ich ibn und fein ganges Saus anvertrauen fonnte. Sie wurde nach feinem bittern Tobe meine Sausbalterin, und ift bie Mutter meiner vier naturlichen und Gott Lob gefunden und frifchen Linder. Das jungfte fam 1778 jum Erfas meines Bruders, ben ich an meinem Geburts. tage beffelben Jahrs begraben ließ, nachbem er fich felbft und mir lange genug zur laft gelebt, aber durch fein aber ihn verhängtes träges Monchsubel mich wider meinen Willen thatig, gefchäftig, gefellig und fruchtbar gemacht batte.

Daf eine reiche, weiche Erziehung unfere Beburfniffe bermebee, weiß ich aus leibiger Erfahrung. Meine feligen Eltern baben es un. fonibiger Beife in zwen Studen verfeben. Dein Bater, wenn er fic ben gangen Lag unter Datienten von jedem Stande mube gegrbeitet batte, liebte febr bandliche Gefellichaft und alle Arenbeit eines bertrauten Umgangs, befuchte fein bffentliches Saus, ging faft gar nicht ober ungern ju Gaft, und bielt ftreng auf bie Orb. nung feiner und feiner Dausgenoffen Lebend. art. Unfere Mutter mar wegen ihres frankliden Leibes und ihrer weitlaufigen Wirthfcaft noch mehr einheimisch. Wir murben alfo bem öffentlichen Umgange faft gang entzogen, und bafår burd alle baustiche Gemächlichfeiten und Freuden eines burgerlich behaglichen Bobllebens fcablos gehalten. Das zweite Berfeben beftand barin , bag uns faft fein Safchengelb auvertraut wurde, baber ich auch bis auf diese Stunde außerft unwiffend, verlegen und ungebulbig ben allen Gelb - Danbel - und Banbel-Angelegenheiten bin. 36 habe zwen Banfer mit Berinft bes balben Capitals mir bom Salfe nekhafft, und bange noch mit bem britten und legten, bas ich weber los werben, noch auf fichere Binfe bavon rechnen tann.

Mns einem welfchen Charon und Ueberfener murbe ich 1777 foniglicher Pachof = Bermalter benm biefigen Licent, mit einem Gebalt von 25 Rebir. bes Monats, freper Wohnung, bapon mir aber: bie welfche Regie oder General. Abminifiration die Balfte entzogen, fo wie feit hennahe zwen Stabren : bad einzige rechtmäßige Emolument einer feit undenflichen Beiten und beffatigten Schiff - Abgabe, welche unter bem bollandifchen Ramen Fooi, b. i. Bier - ober Trinfgelber, befannt ift. Roch bin ich Gott Lob obne Schulden ; wo ich aber funftig Sabr Geld ju Brief = Porto, Solz, Rleidung und Unterbalt meiner Rinder bernehmen foll, weiß ich nicht, und gebe baber mit balebrechenben Ent. murfen ber Selbfterbaltung, Rothwebr und Bergweiflung fcwanger; habe fcon ben ten Sanner 1783 ins Rabinet gefdrieben, obne einer Antwort gewurdigt ju fenn. -

Ift biefer reine Wein ber Wahrheit nach Ihrem Geschmack, so find Sie dem underdienten Vater Ihrer Wahl berzlich willsommen. Eine Sommerftube — ein kleiner hain Namre, ein verwildeter Küchengarten und die Aussicht einer Stadtwiese steht zu Ihrem Besehl. Für Tenne und Kelter u. f. w. ift Ihre eigene Sorge. — Ich bekenne mich durch jede väterliche und bruberliche Geftunung, ber ich fabig bin, für Ihren anfrichtig ergebenen Freund und Diener

J. G. S.

# 344. En Berber.

Ronigsberg ben igten Sept. 1784.

Dier ift bie lacherliche Mans, an ber 96. nen, liebfter Gevatter, ganbemann und Freund, fo viel gelegen gewesen, und vielleicht Ihres Lefens so wenig als meines Absidreibens werth. Die Rolge mar eine ueraßarie ile and vive; benn nebft ber Eritif lag mir bas liebe Korufalem im Ropf, und eine Ibee verbarb bie andere. 3d habe also bas Bornetenfte in bas fleine Golgatha verpflanzt. Der Einaana beffand in einer Recenfion ber Onmiffen Heberfegung, die ich jur Berlinifden Monatschrift einschickte, ehe felbige erschien, bie aber fic gar nicht fur fie ichidte, baber ich es bem D. Biefter nicht verbente, fonbern bielmehr bafür dante, daß fie nicht eingeracht worden.

Sie haben also mein Scheblimini eher als ich erhalten. Den soten Ang. fand ich zwölf Exemplare offen auf meinem Tifch, ba ich alle hoffnung aufgegeben hatte und fehr übel bamit zufrieden war:, auch nicht begreifen konnte, wie es unserem Frennt hartensch hat einfal-

len tonnen, es in Berlin bruden ju laffen. Den Sag darauf hatte mir eben vorgenommen jur Beichte ju gehen, wobon ich über zwen Jahre abgehalten worden. Ungeachtet der Drudfehler, benen durch ein nachgebrucktes Blatt wird abgeholfen werben, diente es mir jur Beforderung ber Andacht und Eucharistie.

Auch ich bachte, baß ich vergeblich gearbeis tet, und meine Rraft umfonft und unnatlich anaebracht batte; befto erfrenlicher war es, meniaftens einen einzigen ganzen Lefer an Ihnen, liebfter Blato! gefunden in baben. Dier fanm und mit genauer Both einen halben an un. ferem jetigen Decano Rrand, ber in Arbeit und Sopodondrie bis über die Obren fist, bas Bernfalem noch nicht einmal Beit gehabt bat zu lefen, ohne welches man ben Golgatha und Schabel - Dugel unmöglich verfieben fann, und nicht einmal die Anspielung bes Pfui ! Bfut! auf die reducirten Rooi - oder Bier-Gelber gefühlt. — 36 habe feinen einzigen Areund, mit bem ich zu Rath geben fann, fo gludlich ich abrigens mit Breunden verfeben bin ; aber fie bienen bloß aum Gegengift ber langen Beile und nicht jum adjutorio - fein Bein bon meinen Beinen, fein Bieifc bon meinem Bleifch, feinen animae dimidium meae, feinen Bruf - und Bebfein meiner Ibeen , feinen arbitrum meiner Ginfalle !

Unferen Geburtsmonat babe ich frenbenund finderlos ingebracht. Un meinem Geburte. tage fette ich mich auf einen Rorbwagen mit . meinem neuen Kreunde Mayer, ben febr elen. bem Better, um meine bren Barcen abzubo-Ien , bie fich viet Wochen in Graventhin um-Um 29ten fubren wir ben aetrieben batten. leiblicher Witterung nach ber Stadt. Sie lag une icon im Geficht, ber Mond wollte and aufgeben, und fab wie die untergebende Sonne aus, als auf einmal fic ber himmel bezog, und eben, ba wir burch ben Schlagbaum maren, auf pibbliden Sturm ein folder Regen. guß folgte, daß wir auf unferem offenen Rorb. magen fafelnaß unfere liebe Sausthure erreich. ten und Gott banften.

Defto mehr Frende hat mir meines Sohnes Geburts-Monat gemacht. Den iten erhielt ich die erste Nachricht von meinem hill, der gegenwärtig zu Fuß auf seiner albernen Reist nach Venedig begriffen ift. Abends fand ich Ihren unverhofften Brief, der mich auch zum Theil flärfte und läbte. Freylich wünschte ich lieber, daß Sie Abt in Al Bergen, als Kanzeler in Stitingen wären — doch das Gute will Zeit haben, um reif zu werden, und die Aloe bringt bitter Weh, macht gleichwohl rothe Wanzen. Gott wird also unsere Wünsche auch ers

hören und für alles forgen, was zu unferem Krieden bient, beffer als wir felbft.

Den gen fam bon meiner Baroneffe Bone beli, die ich feit einem halben Jahre nicht beindt, nach Saufe, und fand wieder einen Brief bon unferem Rleufer, ber mir feine Sei. rath melbet, und jugleich Paranymph, ohne es ju miffen, eines jungen Liebhabers femn mußte, beffen Brief mir manchen parabifffchen Traum und luftigen Ginfall eingegeben. Ein junger Mann bon 25 Jahren, reich, weich erzogen, ber manche Bedurfniffe bat und über feine Sppochondrie flagt, bat fich fcon in biefem Jebre vorgenommen, mich ju befuchen, und verspricht es funftiges, bittet mich, ibn jum Sohne aufjunehmen. Er nennt fich Frang Bucholt; herr bon Welbergen. Ich habe ben Soers aufgefangen, und ibn, fo gut ich gefonnt, fortgefest. Er feunt meine Schriften, führt ben Kermes du Nord und die hierophan. tifden Briefe an, glaubt mir Dank fonlbig gu fenn, obne baß ich weiß, wofur ? 3ch vertraue Ihnen diefes neue Chenthener , ohne nothig an baben, Sie an bitten, wenn Sie an Munfter Berbindungen haben, mit aller moglichen Behntsamfeit, mas Sie von bem Charafter biefes Alcibiades erfahren fonnen, mir mitzutheilen. Rleufer fennt ibn auch nicht weiter, und entschuldigt fich befibalb mit aller moge

lichen Acksamteit. Er ift ansbrücklich nech Obnabrück gereist, um Erkundigung von mir einzuziehen. Ich habe ihm diese ohne Rückhalt gegeben in Lebensgröße. Seine Auswort und Aufnahme der meinigen muß ich also abwarten. Meine schwärmertsche Einbildungstraft sindet schon einen medium terminum zur Concinsion Ihres lehten Briefes, wenigstens, eine entfernte Wahrscheinlichkeit, den Wunsch eines Wiederschens auf eine oder andere Art möglich zu machen. Doch: lassen Sie mich in meiner September Erndte fortsabren.

Den Joten fubr ich, nicht in einem Rord, magen , fonbern in einer Staatstutiche, mit Den. Stadtrath Birth nad Reiedrichsthal, wo ich feinen Schwager, Dru. Rriegevalb Scheffner, wartend fand sinen madern Dittag bielt, und mich mit ihm nach feinem Bute Sprintladen ju Suf begob, und entre chien et loup ankam. Connabend hatten wir fo viel aute Mitterung , ale wir inft branchten , bas Ufer ber naben Deime zu feben, und ben fcom ffen, nachften Winfel feines Woldes, in beffen Umgirt er mobnt. Den übrigen Lag mußten wir auf einer Dadiffebe benm Raminfener gubringen und auf feiner jablreichen und recht ausgesuchten Bibliothef. .. Den 12ten wurde bie Safel wieder, in Syfedrichelbal gedecte, und barauf fliegen wir in pafere. Lutfibe und nabmen ben nachsten Weg nach ber Stadt, wi wir um 6 Uhr ankamen.

Meine Absicht war, diesen Brief dort zu schreiben, aber die Zeit war zum Lesen und Schreiben zu karz. Desto mehr haben wir von Ihnen geplandert. Er erinnerte sich des legten Briefes, den Sie aus Liesand an ihn geschrieben, da Sie eben zu Schisse gehen woch ten, und daß Sie bepnahe in ein gelehrtes Handgemenge mit ihm gerathen wären über unsere Litteratur. Er hat an unseren dren Rammern gedient, lebt ohne Erben in einer philosophischen Genügsamkeit, mit vielem Geschwack, aber noch geößerer Sparsamkeit. Ist einer unserer besten Rope, in dem die Seele eines Sully und Recker schlummert.

Run ich mit meiner enrissen SeptemberRelation zu Ende bin, und Ihre Bitte erfünt
habe, bitte ich anch die meinige zu erhören.
Diese besieht darin, Ihre Iveen nicht ins
Stocken gerathen zu laffen, westhalb ich mich
schon an den Orn. Verleger fast zu Schanden
gebrieswechselt habe, und daher meine Zufincht
zum Autor nehme. Es thut mit immer wehe, wenn alte gute Brennde anshören, sich einander zu verstehen, und wie inter bonos bene
zu behandeln. Es wurde Ihnen vielleicht wenig koften, einen andern Mann zu sinden, der
wegen des honorars keine Einwendung machte.

Sie baben frentich Urfache, fich eine fleine Misten flatt eines fleinen Sofes ju munichen. Sie And ein großmuthiger, gutherziger, wohltbatis ger Mann, und die Sand Ihrer lieben Rran fceint ber Ibrigen fo abnlich im Geben als im Odreiben ju fenu; aber jum Soffeben taugt bas freplich nicht, und unter Bolfen muß man wenigftens mitheulen, wenn man nicht mitranben will. Aber ich manichte boch , baf Sie mit Ihrem alten Freunde und Berleger ins Reine, und mit aller Gate, famen. Sie feunen ig unfern im Grunde iavroringennon Sarte fund und feine Odwachbeiten, Die burch feine Leibebubel und annehmenden Jahre noch eigen-Anniger geworden fenn mogen, bag ich Ihnen gern jum Rachaeben woch mehr gurathen mochte, um Ihre Abficht ben ibm an erreichen. Debr Offenbergigfeit ben bem agngen Sanbel murbe vielleicht alles Diffverftanbnis beben, und leichter, als wenn Sie feinem Eigennus und Citelfeit auch nur ben Berbacht eines grb Beren Untheils Diefer unfreundichaftlichen Leb benichaften entgegenfesten. Ein gut Bort don ais ela , nethirans roem drim nende not fo beftiger Sturm bon Schimpf und Dobn.

Gott ichente Ihnen Gefundheit und biel Aufmunterung jum Fortgang Ihrer Ibeen, und meiner verehrungewärdigen Fran Gevatterin In be und heiterfeit der Seele auch ben gegenwärtiger truben Aprilwitterung. 3ch nur arme Sie und die Ihrigen als Ihr ewig verpflichteter und verpfändeter.

345. An Soh. Georg Ruller nach Schaff:

"Ronigeberg ben 3ten Oct. 1784.

Liebwertheffer Freund., 9ch bante für 96e trenes Undenfen, und mache von Ihrer guti. den Anerbietung Gebrauch , Eintage nach 34. wich ju beforbern , bamit bas verfrete Schaf mit gutem våterlichen und brüdertichen Rathe - auch im Rothfall mit That - unterftast merbe. d. Es ift ein junger noch ungebildeter Menich, ber fich aber burd eine trene unverbroffene Dienftbefiffenbeit um mich verdient ac. macht bat, und ben ich wie meinen eigenen Sobn liebe. 3d bente, man wird ihm alles anfeben fonnen , mas ibm fehlt , daß ich nicht wothig babe, mich ben feinen Dangeln aufan. balten. Er bat fich feit Rabren in allen moa. Ithen Enthaltsamfeiten geabt, um feinen Ribel and Chrgeis, bie Welt ju feben, fillen ju fonnen. 3ch bermuthe, bag für feine bacchande tifche Ginbildungsfraft und Mildbiat bie Schweiz ein gelobtes land fenn wird, und mochte febe gen, bag er fich nichte barin wanbelte. fliebe gute Labater fann meine gelehrte Kanft

:#1

wicht kesen, und fie greift seine Angen wie sein Ropf an. An Pfenninger schäme ich mich auch zu schreiben. Also nehme ich zu Ihnen als einem andern Johann Georg meine Zunstück mit der Bitte, den Inhalt dieses Briefes unsern Freunden in Zürich mitzucheilen; und, wenn hill nach Schaffhausen komme, sich nicht seiner zu schämen, sondern sich setz ner Seelen- und Leibes = Bedürfnisse nach seit ner Fähigkeit und Ihrer Augheit anzunehmen;

Den übrigen Theik Ihres Briefes bin ich nicht im Stande heute zu beantworten. Ja leider, Machiarest ist so schon widerlegt, wie Luther von heineich VIII. Empfehlen Sie mich unbekannter Beise Ihrem würdigen herrn Bruder; ich freue nich im Geiste über die Metamorphose oder Metempsphose seiner daterländischen Geschichte. Wehe dem reichen Fürsten, dessen Unterthauen Bettler find! Seslig der arme Landesvater, der reiche Kinder hat!

346. Un ben Rriegerath Scheffner.

Ronigsberg ben 7ten Dct. 1784.

D lieber herr Kriegerath! Sie muffen fich wieder verlefen haben. Ich habe über feine Sprintlafische Ralte geffagt, fandern mir Ihr Ramin gewunscht, und weiß von beinen borte ber mitgebrachten Rachwehen, als daß ich mich nicht hier, wie ben Ihnen, erwärmen kann. Dente erst werden neue Fensterrahmen einge paßt, die noch angestrichen und beschlagen werden sollen, daß ich diese Woche noch an keine warme Stube denken kann. Der bestellte Torfist anch ansgeblieben. Als Freywohner sollte ich anch frey Dolz bekommen, das bisher auf die heilioseste Art uns entzogen worden; nur die Unverschämten erpochen ihren Autheil. Unseiner muß sein täglich Leid in sich fressen; dies einer muß sein täglich Leid in sich fressen; dies illas lacrymas und das Pech in meinem Gehirn, das ich mit keiner Philosophie noch Eritik zu reinigen im Stande bin.

Sartung funbigte in ber gefirigen Beitung ben zweiten Theil von Swebenborg's mabrer driftiden Religion an. 36 lief gleich ju meinem Freunde Brahl, und bat mir beide Theile an verfchaffen. Er hat mir aber nur ben ameie ten ichicfen tonnen. Unch bas nenefte Stud bon Abelung hat er mir bengelegt, auch April und Mary bon Ochubens litterarifden Opagiergangen, welcher auch eine litterarifche Beitung herausgeben wird, wozu er unfern Rant eingeladen, und ihm fur jeden Bogen 3 lonis. b'or bis 6 Ducaten versprochen, mit bem er farf briefwechfelt über feine Eritif. Eine Freundin bat mir eine romantifche Ergablung nebft Abhandlungen über Gegenftanbe bergangener Zeiten von M. Kraufe gefchidt, die mie geftern einen vergnügten Abend gemacht. Billaume's Preisschrift über die Erziehung zur Menschenliebe lag auch ben; tann mich nicht überwinden, sie zu Ende zu lesen, weil ich aus Mangel ber Zeit mablen muß.

Meinem Kraus begegnete ich Montags im Buchladen, wo er sein dickes Pack nach Berlin zusiegelte. Ich that ihm einen Sefallen, es auf der Post zu bestellen, und machte mir eine Ehre daraus, Handlanger gewesen zu seine Ehre daraus, Handlanger gewesen zu seyn. Dier gilt auch, was Sie von Babo schreiben: "Man muß hossen, daß solche Saat einst Brüchte tragen werde." Als ein treuer Arbeiter gewinnt er viel für sich selbst. Er gestand mir, daß er dadurch veranlaßt worden, die Seschichte unserer Akademie aus ihren Aceten zu studieren. Eine berrliche Uedung für sein nen Geschwack in der Composition, die ihn einmal zu einem rechtschaffenen Schristseller machen wird.

Ich bin gegen mein Urtheil so mistranisch; bas mir die Uebereinstimmung eines Freundes immer willfammen ist. Wie die Eritif der reimen Verunnft von einem logischen Spinngewebe abhängt, so des guten Geschmack seine bfters von einem seidenen Faden. An dem dritten Theile der Bollsmährchen kann ich mich nicht satt lesen.

347. In ben Rriegerath Sheffner.

Ronigsberg ben izten Oct. Dom. XIX. 1784.

. 36 babe mich beute bon bes Mornens an bis auf den Abend in Gefcaften umaetrieben, pom Rriedlandischen Thor angefangen und mit bem Baifenbause aufgebort, wo ich bevm Drebiger Lauwik twen theol. Bibl. gefunden , well de ich feinen Anftand nehme, Ihnen, mein gutiger Freund, ju übermachen. Geftern blieb id ausbrudlich ju Daufe, um ben gangen Lag Briefe ju foreiben. Meine beiben Rebermeffer maren verfdmunden, und ich batte alle Dube bon ber Belt, Ginen ju Ende ju bringen. Da fam ber Def - Catalog - und Rrans in einer fo traurigen Gefielt, und that fo flaglich und fo finfter, bag mir alle Luft vollends veraina.

- 36 bin nicht Ihrer Mennung, baf man nichts tabeln follte. Nil admirari, fagt wohl Boraj. Aber loben murbe fonft and Sunde fenn; und boch lobte ber Dansbater im Ebangelio felbft ben ungerechten Sausbalter, well er fluglich gethan batte. Richt tabeln , fonbern richten ift und verboten: laftern, falfd Bengniß geben. Siob war ein Leichtfertie ger Cabler, ber Spotteren trant, wie Baffer, XXXIV. 7. Seine Breunde eben fo feibige Erofter ale Runftrichter. Daber bas Drafel kel zu-Eliphas XI.II. 7... Benn Gie feine Concordanz haben, so bergen Sie eine, um: Ihre Megnung zu belegen, wie ich meinen Ladel derfelben.

en den Lurus, den einige unferer Schriftstelser der mit threm Berfande treihen. Auchtt die fes zu wehren, machte ich lieben nit Mosten fagen: Bollte Gott!.— Bahnfoeinklichen fagen: Bollte Gott!.— Bahnfoeinklichen fagen: bievoglophischen Logit bioß die Provinzen oder viels mehr Bringen som Reich der Wahrheit.

## 348. Xu 3. 8. Reidarbt. (1.16.)

Ronigeberg ben 31ten Det. 1784.

Liebker Gesatten, gaphemann und Freund, Gott erhalte und vermehre Ihre handliche Auhe und Glückseligkeit, in einem trenen Arm sich Ihres Lebens zu erfreuen, und schenke Ihnen bald das nene Unterpfand seines Segens und Ihrer herzuchen Biebes

Um Ende Des Jupi erhielt, ich einen Brief pon bem alteften Dogenhard niehlt ein Doas Beilen von feiner murbigen Mutter. Ich bin pach nicht im Stande gewesen, bestopt ju apfe worten, weil mir grant die Feber anzusehen, bespuders im Frangfilichen. Wach, Sie mir bon bem jungeren Schmobt melben, bernhigt

Damann's Schriften VII, Ib.

nich über unferes guten, ehelichen Betters Schickel, und wird unch feinen Eltern zum Troff gereichen. Ein Hunger a und Aummer-Leben, mit Chimdren im Ropf und einem nagenden Wurm im herzen, vertreibt die Bitzeiteit bes Ibbes.

- Bas fou ich Ihnen fonst melden? Mein aiter Ropf forge sich kumpf und grau aus schachnidn. Dem fel. Sander zu Ehren habe ich meine Fisher umgeschaffen swie den hofe prediger M. Schulz in seiner Etlandrung zu Rant's Erikt sage) und mir eine unnde Accton Verucke zugelegt.

Meine freundschaftliche Empfehlung an Ihre nächste Freundin, mit dem Wunsch, daß fie balb eine fröhliche Lindermutter werden möge, und an den ganzen schönen Kreis Ihres Hauses.

349. Un ben Rriegsrath Scheffner.

Konigsberg ben agten 9000. 1784.

Sie erhalten hieben ben zweiten Theil ber Doberleinischen Bibliothet, die mir mehr Genuge thut, als die Quedlindurgische, mit dem etften Theile ber Meinerofchen Reisebeschreisbung.

Beb ber Ueberfestung bes Swebenborg fann man fich gar feinen Begriff von bem Befon-

bern feines lateinifden Stols maden, ber mirk lich etwas Gefvenftermäßiges an fich hat. Bie unfer Rant fic bamale alle bie Berfe feiner Schwarmeren verfcrieb, babe ich bie lleberminbung gehabt, bas gange Gefchwaber bider Quartanten burdenloufen, in benen eine fo edle Lautologie ber'Begriffe und Sachen entbalten ift , baß ich blutwenig und faum über einen Bogen auszuzeichnen fant bon bem , mas fic durch etwas Grundliches ober wirklich Daradbres auszuzeichnen ichien. In Eurland fand ich eine altere Schrift bon ihm de infinito. bie aans im wolfifch - icolaftifchen Befchmad gefchrieben mar. Bon feinen metallnraifchen Schriften, bie febr gelobt werben, babe ich nie etwas ju feben befommen. Dag niemanb pon feinen jablreichen lieberfegern etwas 2m perlagiaes bon feinem Leben aufammengebracht. munbert mich auch, und bas man ben einer Mervenfrantbeit ein fo bobes und jum Theil gefundes Alter erreichen fann. Das feine Erfceinungen mit wirklichen Parorismen begleitet gewesen, erinnere ich mich gelesen ju baben. 3d erflare mir alfo bas gante Bunber burch eine Art von tranfcenbentaler Epilepfi'e, die fich int einen fritifchen Schanm auflidt; benn batin befteht feine gange Erfdei unngelehre ber Rirde. Leiber find Traume und - 1945 - 1945 - 194**9** 👼 i C

Arantheiten die beften Data von ber Energie unferer Seele.

· Langter melbet mir, ben britten Theil feiner Deffade vollendet gu baben, und neunt fle feine füßefte Arbeit auf Erden. Er fowobl. dem ich ex professo wegen meines Sobnes au Munfter, ale Berber, bem ich ex parodo beg. balb gefdrieben, melben mir Bunder von diefem jungen Manne, ber meine Untwort noch nicht erwiebert, und wunfchen mir beibe Glud pu biefer Eroberung, aus ber ich bis biefe Stunde nicht fing werben fann. Labater tragt. mir auf, alles zu grußen, was. Gruße von ibm annimmt, befonders ben ibm burd bill lieb gewordenen Dippel ober hippel -. ber mich mit meinem Libeicommiß auslachen wirb, wie Sie es auch thun merben, ungeachtet Ib. res eilften Gebotes, nichts in tabein.

Borigen Sonntag erhielt ich einen Brief von Denber und feiner würdigen Frau. Er empfiehlt fich Ihnen, und denkt noch immer an Siemmit Hochachtung und alter Freundschaft zurück. "Eine jugendliche Fehde machte mich mit ihm bekannt, und ich habe einige Jahre lang viele angenehme Briefe von ihm gehabt, bis meine Entfernung aus Riga mich anch ihm entfernte. — If er's nicht, der etwas von Gnicciardini überfetzen wollte?" De und was ich ihm darauf antworten soll, er-

warte ich von Ihrer Borfchrift, weil ich noch meiner erften Bestimmung eines Copisien gern tren bleiben mag, und ziemlich ungern selbst concluire.

Von Flogel's Geschichte ber fomischen Literatur habe ich ben ersten Band gelesen. Eine ziemlich gelehrte Compilation von mehr Wesensheit als Geschmack. Eine ungemein lange vorläusige Abhandlung vom Romischen oder Lächerlichen überhaupt; hieranf eine kurzere von der Geschichte der komischen Litteratur überhaupt. S. 273 fängt sich erst der erste Theil an. Wie dieser das Belachenswersthe in der Gelehrsamkeit enthält, so wird der zweite Theil vom Verlachenswerthen handeln. Ist diese Eintheilung nicht selbst sehr komisch?

Benm Empfang biefes Briefes wänsche ich einen fein hellen , heitern Wintertag , und was fich schlechterbings nicht lefen läßt — imaginoz et sautez.

## 350. In 3. F. Bartined.

Ronigsberg ben 29ten Rov. 1784.

Mein alter, lieber Freund hartfnoch, Ihre Sache mit unferem Gevatter, Landsmann und Freund in B. liegt mir mehr am herzen, als ich barüber ju fcreiben vermag. 3ch habe

ben zeen b. D. einen biden Brief von ihm erhalten. Er benft nur im Borbengeben an Sie, und leiber! baf bon feinem zweiten Theile noch fein Wort jum Drud abgeschrieben worben, und alles noch in Materialien und bem erften undollftandigen Abrif begraben liegt. Bald, lieber Bartfnoch, mochte ich Sie mit ben danptifden Debmuttern vergleichen, welche Die ifraelitifden Anablein in ber Geburt erflic. ten. Gott! wenn ich boch ein Mittel mußte, fold ein Baar Starrkopfe in Baaren in treiben, Die im Grunde beibe Unrecht baben, und am Ende fich felbit Schaden thun werben. Warum entziehen Sie bem armen Arbeiter bon feinem gobne, um es bem undanfbaren Publico ju opfern? Freplich leben Sie von Lefern, aber biefe wollen bod bom Schriftfieller unterhalten fenn. 36 fordere alfo Ihre taufmannische Großmuth auf, felbst ein Mittel ausfindig ju machen. Wie foll ein Mann mit Geift und Reuer, Luft und Liebe fcreiben, wenn er mit fehlgeschlagenen Erwartungen, bitteren Bormurfen und unfeligen Beburfniffen überbauft und niedergefchlagen mirb ? Beilen find commensurabel, aber feine Abeen-Wenn es auf Beilen anfommt - wem marben fie leichter flieften ? Lavater fcreibt mie über mein Golgatha: "Der Schmetterling S. 49 ift nicht zu bezahlen: fo mas ift ewig."

Daften Sie mir einen zu vieser Jahrszeic ober mitten im Schnee und im herzen des Winters. Wenn Sie, wie der Boreas, unserem Freunde ins Gesicht und auf die Fänste blasen, so wird er Ihnen Zeilen wie Eiszaspfen schreiben — aber keine Ideen. Vergleischen Sie Ihre Lage mit der seinigen, und seine jehige zu Weimar mit der zu Bückeburg, und thun Sie alles, was möglich ift, mit willigem herzen, wenn Sie ein gleiches mit ührzssiehem Waß wieder einerwoten mollen. Das ist ja der Gang und Weg der lieben Ratur, worauf handel und Wandel, Ideen und Spesculationen und ihr Fortgang beruhen.

351. In ben Rriegsrath Scheffner.

Ronigsberg ben gten Dec. 1784.

Der erfte Band herandgefommen, haben mir einen sehr vergnügten Abend gemacht, der alle widtige Eindrücke seiner Apologie ausgestässen der der der der der Bergführt, und mich mit dem liebenswürdigen Verfasser der vermischten Schriften völlig ausgesöhnt. Der zweite Theil von Busching's Lebensbeschreibungen giebt dem erften nichts nach. Von Mendelssohn hab ich durch einen seiner Landsleute einen Eruß besommen, auf besten Richtigkeit ich aber nicht banen kann.

Die memoires des Boltitre find in Berlin' nachgedruckt, und einige Exemplare hier unter ver Sand verkauft worden. Ich habe die Urderfestung verglichen, wo nur eine Seethe ausgelaffen ift von wenig Zeilen, kann mit Absicht, sonvern aus Flüchtigkeit und Rachlaligkeit, daban es nicht sehlt. Uebersehungen zu vergleichen, ift eine meiner liebsten Rebenarbeiten. Wenn Shaftesbury Ihnen gehder, wünsche ich diesen Gebrauch auch davon mochen zu konnen, besonvers da das englische Orio ginal gegenwärtig auf meinem Tische liegt.

/ 352. In grang Budolle ju Danfter.

Ronigeberg ben 15ten Dec. 1784.

Mein ewig zu verehrender Sohn und Bohlsthater, Vor ein Paar Stunden hatte ich einen Besuch von einem jungen Manne, den ich seit vielen Jahren kenne, und der mir seine Absicht, einen Bucherhandel in Eurland anzulegen, mittheilte, da meine alteste Tochter mit einem Ottese gelaufen kam, mit dem ich sogleich nach dem Munde fahr, weil ich Ihre Aufschrift zu erkennen glaubte. Ich war aber nicht im Stande, ihn wegen des angestebten Siegels herauszubringen, weil ich ein etwas unbeholsener Mensch din; nahm als zu der Geschicklichkeit meines Bepfieres meine Zusinche,

der bald bamit fertig wurde, mie die Einkergen einzahandigen. Stattwes: Dankes für feine Muche dat ich ihn, mich allem zu inssen, weil ich nicht anders, als ohne Beugen. Ihren Neief nebk Beplagen zu tesen im Stande war. Wie wohl mir dabed zu Wuth gewesen, vermag ich nicht zu sagen. Ungeachtet ich sichen auf Ihre denkandliche und handlungs unsseres lieben tandere zubereitet und eingeweiht war, so überstrifft dach die Gute und Gräße der That und die Erdume meiner aufgebrachten Phanstasse.

Sie werben auf einmal jum Bater an mir und ben Meinigen; laffen Sie mich, wie ein Kind, Ihren und einen boheren Wiffen erfennen und annehmen. Dein Wille gesichehe, hat mir ben ganzen Eng im Sinn gelegen, und ich unterhielt mich über biefes Thema, nach einer Menge fleiner, unbedenstender Geschäfte, die mich den ganzen Borwmittag zerfrent, mit einem unserer angesehen sten Geistlichen, dem ich an meiner handthur begegnete, und der sich gefallen ließ, eine Stunde lang ben mir abzutreten, weil wir und eine Beile vorber ben unserem dirigirenden Oberbürgermeister einander abgelöst hateten, in Angelegenheiten, die eine Beziehung

nemer fich hatten. Durch einen fo raftigen, munthigen und beitern Lag ift mein Gemath zu ber Wonne biefes Abends eingeleitet worden.

Ob bie Beichen und Wunder meines ganjen Lebend meinen Glauben farten oben meinen Unglauben beschämen follen, weiß ben bergenskundiger am beften. — —

Ud mein auserwählter, ach mein gewünfche ter Sohn! An mas für einer Bufte wirb bie beffe Belt, wenn alles, alles barin eitet ift! Den Seinen giebt Er Ochlaf. - Ein tiefer Schlaf, fast ohne Traume, fant mie nicht nur bes Nachts, fonbern auch bes Laga gu Gebot. Wenige Ausnahmen gab es in meis nem Beben , ich habe mehr Frenben - als Leib. Thranen barin vergoffen; felbft meine ergiebige Galle tost fich leichter in Lachen als Web. muth auf. Bennube mare es mir alten Dann and jest wie bem Seifenfieber ober Boltejus Mana ergangen; aber es war ein: Sapbgriff, mich in ber Beisheit Salomons und Erfeunt miß ber Gitelfeit einen Schritt weiter ju bringen. 3ch babe, gludlicher als er, unter Saufenden Ginen Meniden gefunden , obne Laterne mit mehr als archimebischer Wonne gefunden.

Der ewig reiche, Gott laffe Ihre Ernbte: gleich Ihrer Ansfaat gerathen , baf viele Gott banten mogen.

## . 353. An C. J. Kraus.

3m December 1784.

Clarissime Domine politice, Weil meine alten fleisen Anochen zur peripatetischen Phisosophie nicht mehr taugen, und meine labyrinthischen Spaziergänge nicht immer vor, sondern auch zuweilen zwischen der Tafel ab ovis ad poma eintressen, so muß ich schon zu einnem maccaronischen Gänsekiel meine Jusiucht nehmen, Ihnen meinen Dank für den begeomemenden Berliner Christmonat im cant-atyle, den der komische Geschichtschreiber der komischen Litteratur per n, wie ein Asmus cum puncto, durch Kantschen Styl gegeben, zu übermachen.

Bum sapere aude! gehört auch aus eben berseiben Quelle: Noli admirari! clarissime Domine politice. Wie sehr ich unser: Plato liebe, und wie gern ich ihn lese, wisen Siez auch will ich mir seine Vormundschaft zur Leitung meines eigenen Verstandes, doch cum grano salia, gefallen lassen, ohne eine Selbste Verschuldung durch Wangel des herzens zu besorgen.

Einen Professor der Logif und Kritifer der reinen Bernunft an die Regeln der Erklarung erinnern, ware bepnahe hochverrath. Da Sie mir überdieß Ihren hutchinson fortgenommen, ohne seine Woral wieder erstattet zu haben, so befige ich tein anderweitiges Organon in meinem armseitgen Buchervorrath. Eben so wednig bin ich im Stande, den Jusall jadischer und drifflicher Einstimmigfelt in vokunndschaftelicher Denkfrenheit mir auszuklären, weil der königl. Bibliothetar mir den zweiten Jahrgang stiner Wonatschtift auf eine hoch unbarmberzige Art und Weise vorenthält, so sehr ich auch aus allen meinen Rraften zur Geburtshütse des cosmopolitisch platonischen Spiliasmusdurch Wünsche, Erinnerungen, Vorbitte und Danksaung bengetragen

Daher laffe ich es mir gern gefallen, die Unfflärung mehr äfthetisch als dialectisch durch das Gleichnis der Unmundigkeit und Vormundsschaft, zwar nicht erklärt, doch wenigkens er läutert und erweitert zu sehen. Rur liegt mir das mehren haben ein sehen wort, das fich kaum unflegelhaft in unsere deutsche Muttersprache übersehen läst, in dem vermaledenten adjecto oder Benworte: selbst verfchuldet.

Unvermögen ift eigentlich feine Schuld, wie unfer Plato felbst erfennt, und wird nur jur Schuld durch ben Willen und beffelben Mangel an Entschließung und Muth, ober als Bolge vor gemachter Schulden.

Wer ift aber ber unbestimmte Andere, ber zweymal anonymifc vortommt? Sehen Sie

hier Domine politice, wie ungern bie Metaphyfiter ihre Perfonen ben ihrem rechten Ramen nenuen, und wie die Ragen um ben bei. Ben Bren berumgeben. Doch ich febe bie Auf. flarung unferes Jahrhunderts mit feinen Ragen. fondern reipen und gefunden Denfchenengen die freplich burch Jahre und Lucubrationen und Rafcherenen etwas ftumpf geworden, mir aber gebnmal lieber find, als bie ben Mondfcein aufgeflarten Angen einer Abar ganvanne. 3d frage baber auch noch jum zweitenmale mit fatechetischer Frenheit: wer ift ber Unbere, bon bem ber cosmopolitifche Chiliaft weiffagt? Wer ift ber andere Barenban. ter ober Leiter, ben ber Berfaffer im Sinn. aber nicht auszusprechen bas bert bat? Ante wort : ber leibige Bormand , ber als bas cor-

Unmundigfeit — Wojn verfahrt der Chiliaft mit diesem Ruas ben Absolom so sanberlich? Weil er fich felbst zu der Rlasse der Vormänder zählt, und sich gegen unmundige Leser hadunch ein Ausehen geben will. Die Unmundigfeit ift also nicht weiter selbst verschuldet, als in so feru sie sich der Leitung eines blinden oder un sich tharen wie jener pommersche Ratechismussichaller

rolatum bes Unmundigen implicite verftanden werden muß. Dieß ift ber Rann bes Todes. Die felbft verfchuldete Bormundichaft und nicht feinem Landpfarter entgegenbrufte — Bormundes und Führers überlaßt. Diefer ift ber vigentliche Mann bes Cobes —

Worin besteht nun bas Unvermägen ober bie Sould bes falfdlich angeklagten Unmunbigen? In seiner eigenen Beigheit und Fauls heit? Rein, in der Mindheit seines Vormundes, der fich für sehend ausgiebt, und eben bestolb alle Sould verantworten muß.

Mit was für Gewissen kann ein Raisona neur und Speculant hinter bem Ofen und in ber Schlafmühr ben Unmundigen ihre Feigdheit vorwerfen, wenn ihr blinder Bormund ein wohl disciplinirtes zahlreiches heer zum Bürgen seiner Infallibilität und Orthodoxie hat? Wie kann man über die Faulheit solicher Unmundigen spotten, wenn ihr aufgekläriter und felbsidenkender Vormund, wosür ihn der eximirte Maulasse des ganzen Schauspiedes erklärt, sie nicht einmal für Maschinen, sondern für bloße Schatten seiner Riesengröße ansieht, von denen er sich gar nicht fürchten darf, weil es seine dienstbaren Geister und die einzigen sind, an deren Dasepn er glaubt?

Rommt es affo flicht auf einerlen heraus: Glaube — Exèrcire — Bable, wenn bich ber T.... nicht holen foll? Ift es nicht sottise des trois parts? und welche ift die größte und sowerke? Eine Armee von Pfaffen ober von

Schergen, Battelfnechten und Bentelschweis dern? Rach: dem befremdlichen, unerwarteten Sange menschlicher Dinge, wornach fast alles im Großen parador ift, kammt mir Glauben schwerer vor, als Berge versehen, Evolutionen und Exercisia machen, und die Liquidation mit Unmundigen, donec reddant novisdimum quadrantem.

Die Anklärung unseres Jahrhunderts ift also ein bloßes Rordlicht, aus dem sich keint rosmopolitischer Chiliasmus, als in der Schlasmüße und hinter dem Ofen, wahrsagen läßt. Alles Geschwäh und Raisonniren der eximirtem Unmundigen, die sich zu Vormündern der selbsk unmundigen, aber mit couteaux de chasse und Dolchen versehenen, Vormünder auswerfen, ein kaltes, unfruchtbares Mondlicht ohne Anklärung für den seizen Versand und ohne Ware me für den seizen Willen; und die ganze Verantwortung der ausgeworfenen Frage eine blimde Inmination für jeden Unmündigen, der im Mittage wandelt.

Gefchrieben ben heiligen Abend bes bierten und lesten Abvent - Sonntages 1784 von bes Clarissimi Domini Politici

gebundenem und feiner er = und efor terifchen Frenheit entfchlagenen, bont Poeten und Statififern verfannten Magus in tolonio. nemer fich hatten. Durch einen fo räftigen, muthigen und heitern Sag ift mein Gemush zu der Wonne dieses Abends eingeleitet worden.

Ob bie Beichen und Wunber meines gangen Lebens meinen Glauben ftarfen ober meinen Unglauben beschämen sollen, weiß ber bergenstundiger am besten. — —

Ud mein auserwählter, ach mein gewänfchter Cobn! Bu mas für einer Bufte wird bie befte Belt, wenn alles, alles barin eitet tt! Den Seinen giebt Er Schlaf. - Ein tiefer Schlaf, fast obne Tranme, fant mir micht nur bes Dachts, fonbern auch bes Laek ju Gebot. Wenige Ausnahmen gab es in meinem Beben , ich babe mehr Rrenden - als Leid-Thranen barin vergoffen; felbft meine ergiebige Galle tost fich leichter in Lachen als Bebmuth auf. Benuthe mare es mir alten Mann auch jest mie bem Seifenfteber ober Bolteins Mana ergangen; aber es war ein. Saudgriff, mich in ber Beisbeit Salomons und Erfennt. niß ber Gitelfeit einen Schritt weiter an brin. gen. Ich babe, gludlicher als er, unter Sam fenben Einen Menichen gefunden , ohne Laterne . mit mehr als ardimebischer Wonne gefunden.

Der ewig reiche Gott laffe Ihre Ernbte: gleich Ihrer Ansfaat gerathen, bas viele Gott danten mogen. 3m December 1784.

Clarissime Domine politice, Weil meine alten fleisen Anochen zur peripatetischen Phisolosophie nicht mehr taugen, und meine labyerinthischen Spaziergänge nicht immer vor, sondern auch zuweilen zwischen ber Tafel ab ovis ad poma eintressen, so muß ich schon zu eisnem maccaronischen Gansetiel meine Justucht nehmen, Ihnen meinen Danf für den bepfommenden Berliner Ehristmonat im cant-atyle, den der fomische Geschichtschreiber der fomischen Litteratur per n, wie ein Asmus cum puncto, durch Kantschen Styl gegeben, zu übermachen:

Bum sapere aude! gebort auch aus eben berselben Quelle: Noli admirari! clarissime Domine politice. Wie sehr ich unser: Plate liebe, und wie gern ich ibn lese, wisen Sie; auch will ich mir seine Vormundschaft zur Lebtung meines eigenen Verstandes, doch cum grano salis, gefallen lassen, ohne eine Selbste Verschuldung durch Wangel des herzens zu besorgen.

Einen Professor der Logif und Rritifer der reinen Bernunft an die Regeln der Erklärung erinnern, wäre bepnahe hochverrath. Da Sie mir überdieß Ihren Dutchinson fortgenommen, ohne seine Woral wieder erstattet zu haben, fo befice ich tein anderweltiges Organon in meinem armseligen Buchervorrath. Eben so wenig bin ich im Stande, den Jufall jüdischer und christicher Einstimmigkeit in vokunndschaftelicher Denkfrenheit mir aufzukläten, weil der königl. Bibliothetar mir den zweiten Jahrgang stiner Monatscheite auf eine hoch unbarmberzige Art und Weise vorenthält, so sehr ich auch aus allen meinen Araften zur Geburtshüffe des cosmopolitisch platonischen Chiliasmus durch Wünsche, Erinnerungen, Borbitte und Dankfagung bengetragen.

Daher laffe ich es mir gern gefallen, die Unfflärung mehr äftheeisch als dialectisch durch das Gleichnis der Unmundigkeit und Bormundsschaft, zwar nicht erklärt, doch wenigkens erstäntert und erweitert zu sehen. Rur liegt mir das merre haben – ein sehr bedeutendes Kunstwort, das sich faum unstegelhaft in unsere deutsche Muttersprache übersehen läst, in dem vermaledenten adjecto oder Benworte: selbst verschuldet.

Unvermögen ift eigentlich keine Schuld, wie unfer Plato felbst erkennt, und wird nur jur Schuld durch den Willen und deffelben Mangel an Entschließung und Muth, oder als Holge vor gemachter Schulden.

Ber if aber ber unbestimmte Anbere, ber zweymal anonymifc vortommt? Geben Sie

bier, Doming politico, wie ungern die Metaphysiker ihre Personen ben ihrem rechten Ramen nennen, und wie die Ragen um den heis ken Bren herumgeben. Doch ich sehe die Aufklarung unseres Jahrhunderts mit keinen Kahenfondern reinen und gesunden Menschenaugen, die freplich durch Jahre und Lucubrationen und Rascherenen etwas sumpf geworden, mit aber zehnmal lieber sind, als die bed Mondschein ausgestärten Augen einer Adra gehanderte.

Ich frage daher auch noch jum zweitenmale mit katechetischer Frenheit: wer ift der Andere, bon dem der cosmopolitische Chie liast weistagt? Wer ift der andere Barenhauter oder Leiter, den der Verfasser im Sinn, aber nicht auszusprechen das Derz hat? Untwort: der leidige Bormund, der als das correlatum des Unmundigen implicite verstanden werden muß, Dieß ist der Mann des Todes. Die selbst verschuldete Vormundschaft und nicht Unmundigkeit.

Boju verfährt der Chiliast mit diesem Anas ben Absolom so säuberlich? Weil er sich selbst zu der Klasse der Bormander zählt, und sich gegen unmändige Leser hadund ein Ansehen geben will. Die Unmändigkeit ist also nicht weiter selbst verschuldet, als in so fern sie sich der Leitung eines blinden oder un sicht baren wie jener pommersche Ratechismusschüller feinem gandpfarter entgegenbruffte - Bormundes und Bubrers überläßt. Diefer ift ber eigentliche Mann bes Tobes -

Worin besteht nun bas Unvermögen ober bie Sonib bes falfolich angeflagten Unmun-Digen ? In feiner eigenen Beigheit und Fant Beit? Rein, in ber Blindheit feines Bormunbes, ber fich fur febend ausgiebt, und eben beffalb alle Sould verantworten muß.

Mit was fur Gewiffen tann ein Raifons neur und Speculant binter bem Dfen und in ber Schlafmute ben Unmundigen ihre Beig beit vorwerfen, wenn ihr blinder Bormund ein mohl bisciplinirtes zahlreiches heer gum Burgen feiner Infaffibilitat und Orthoborie hat? Bie fann man uber die Faulheit fole der Unmunbigen fpotten, wenn ihr aufgeflare ter und felbsidentender Bormund , woffir ibn ber eximirte Maulaffe bes gangen Schauspies les ertlart, fie nicht einmal fur Dafchinen, fondern für bloße Schatten feiner Riefengröße anfieht, bor benen er fich gar nicht furchten Darf, weil es feine bienftbaren Geifter und Die einzigen find, an beren Dafeon er glaubt ? Rommt es affo nicht auf einerlen berand:

Glaube - Exercire - Bable, wenn bich ber T.... nicht holen foll? Ift es nicht sottise des trois parts? und melde ift bie geofte und fowerfie ? Eine Armee son Pfaffen oder bon Dern? Rach dem befremdlichen, unerwarteten Gange menschlicher Dinge, wornach fast alles im Großen parador ift, kommt mir Glauben schwerer vor, als Berge versehen, Evolutionen und Exercifia machen, und die Liquidation mit Unmundigen, donec reddant novissimum quadrantem.

Die Anfeldeung unferes Jahrhunderes ift also ein bloßes Rordliche, aus dem fich fein cosmopolitischer Chiliasmus, als in der Schlasmuse und hinter dem Ofen, wahrsagen läßte Muss Geschwäh und Raisonniren der eximirern Unmundigen, die sich zu Vormündern der seimirten Unmundigen, aber mit couteaux de chasse und Dolchen versehenen, Vormünder auswersen, ein kaltes, unfruchtbares Mondlicht ohne Ausse lin kaltes, unfruchtbares Mondlicht ohne Warsen für den seigen Verstand und ohne Warsen für den seigen Willen; und die ganze Besantwortung der aufgeworfenen Frage eine blimbe Jumination für jeden Unmundigen, der im Mittage wandelt.

Geschrieben ben heiligen Abend bes bierten und lesten Abbent - Sonntages 1784 von bes Clarissimi Domini Politici

gebundenem und feiner er- und efor terifchen Freyheit entschlagenen, bon Poeten und Statififern berfannten Magus in tolonio. feinem Candpfarter entgegenbruffte — Bormundes und Sahrers aberlaft. Diefer ift ber eigentliche Mann bes Cobes —

Borin besteht nun bas Unvermögen ober die Schuld bes fälfdlich angeflagten Unmundigen? In stiner eigenen Beigheit und Jaulheit? Rein, in der Blindheit seines Bormundes, der fich für sehend ausgiebt, und eben besthalb alle Schuld verantworten muß-

Mit was für Gewisen kann ein Raisonneur und Speculant hinter dem Ofen und in
ber Schlafmüte den Unmündigen ihre Feige
heit vorwersen, wenn ihr blinder Bormund
ein wohl disciplinirtes zahlreiches heer zum
Burgen seiner Infasibilität und Orthodorie
hat? Wie kann man über die Faulheit soluther Unmündigen spotten, wenn ihr aufgestärter und felbstdenkender Vormund, wosür ihn
der eximirte Maulasse des ganzen Schauspies
les erklärt, sie nicht einmal für Maschinen,
sondern für bloße Schatten seiner Riesengröße
ansieht, von denen er sich gar nicht fürchten
darf, weil es seine dienstdaren Geister und
die einzigen sind, an deren Dasen er glaubt?

Rommt es also nicht auf einerlen herand: Glaube — Exercire — Bahle, wenn dich ber T.... nicht holen soll? Ift es nicht sottiss des trois parts? und welche ift die größte und sowerfte? Eine Armee von Pfaffen oder von Detrejen, Buttelfnechten und Benteischnets bern? Rach dem befremdlichen, unerwarteten Gange menschlicher Dinge, wornach fast alles im Großen paradop ift, fraunt mir Glauben schwerer vor, als Berge versehen, Evolutionen und Exercitic machen, und die Liquidation mit Unmundigen, donec reddant novisbimum quadrantem.

Die Anfklarung unferes Jahrhunderts ift also ein blobes Rordlicht, aus dem fich kein rosmopolitischer Chiliasmus, als in der Schlafmuse und hinter dem Ofen, wahrsagen läßte Alles Geschwäh und Raisonniren der eximireral Unmundigen, die fich zu Vormündern der selbsk unmundigen, aber mit couteaux de chasse und Dolchen versehenen, Vormünder auswerfen, ein kaltes, unfruchtares Mondlicht ohne Ausse linkklarung für den feigen Verstand und ohne Warsme für den seigen Werstand und ohne Warsme für den seigen Werstand und die ganze Beschntwortung der ausgeworfenen Frage eine blimde Inmunation für jeden Unmundigen, der im Mittage wandelt.

Geschrieben ben heiligen Abend bes bierten und lesten Abvent = Sonntages 1784 von best Clarissimi Domini Politici

gebundenem und feiner er = und efor tertiden Frenheit entschlagenen, von Poeten und Statistifern verkannten Magus in telonio. feinem Kandpfätter entgegenbruffte — Wermundes und Hubrers überlaßt. Diefer ift ber vicentliche Mann bes Todes —

Worin besteht nun das Unvermögen oder bie Schuld bes falfchlich angeklagten Unmunbigen? In feiner eigenen Beigheit und Faulheit? Rein, in der Blindheit seines Vormundes, der sich für sehend ausgiebt, und eben beshalb alle Schuld verantworten muß.

Mit was für Gewissen kann ein Raisonanen und Speculant hinter bem Ofen und in ber Schlafmüse ben Unmundigen ihre Feige heit vorwersen, wenn ihr blinder Bormund ein wohl disciplinirtes zahlreiches heer zum Bürgen seiner Infalibilität und Orthodorie hat? Wie kann man über die Faulheit solwter Unmundigen spotten, wenn ihr aufgekläriter und felbstdenkender Bormund, wofür ihn der eximirte Maulasse des ganzen Schauspiedes erklärt, sie nicht einmal für Maschinen, sondern für bloße Schatten seiner Riesengröße ansieht, vor denen er sich gar nicht fürchten darf, weil es seine dienstdaren Geister und die einzigen sind, an deren Dasen er glaube?

Rommt es also nicht auf einerlen herans: Glaube — Exercire — Bable, wenn bich ber E.... nicht holen foll? Ift es nicht sottise des trois parts? und welche ift die größte und sowerfte? Eine Armee von Pfaffen oder bon

Bebergen, Battelfnechten und Benteischnets bern? Rach: bem befremblichen, unerwarteten Sange menschlicher Dinge, wornech fast alles im Großen parador ift, knunnt mir Glauben schwerer vor, als Berge versehen, Evolution nen und Exercisia machen, und die Liquidation mit Unmundigen, donec reddant novissimum quadrantem.

Die Anklarung unkeres Jahrhunderes ift also ein blokes Rordlicht, aus dem fich keint cosmopolitischer Chiliasmus, als in der Schlasmuhe und hinter dem Ofen, wahrsagen tähtt Alles Geschwäh und Raisonniren der eximirten Unmundigen, die fich zu Vormündern der seimirten Unmundigen, der mit couteaux de chasse und Volchen versehenen, Vormünder aufwerfen; ein kaltes, unfruchtares Mondlicht ohne Aufflärung für den seigen Verstand und ohne Wärsme für den seigen Willen; und die ganze Besantwortung der aufgeworfenen Frage eine blimde Inmunation für jeden Unmundigen, der im Mittage wandelt.

Geschrieben ben heiligen Abend bes vierten und lesten Abvent - Sonntages 1784 von bes Clarissimi Domini Politici

gebundenem und feiner er = und efor terifchen Frenheit entschlagenen, von Poeten und Statistifern verkannten Magus in tesonio. Auch in ber Dunteiheit giebes gottliche foftee

Und unbemerte fie chun —primitigen in in

madigett.

Meine Berflarung ber Rantifden Erflarung fauft alfo baranf hingus. , bag mabre Auf-Elarung in einem Ausgange bes ummundigen Menichen aus einer allerbook felbft bere fonlbeten Bornundichaft befebe. Die gurcht bes herrn ift ber Weisheit Unfang, und biefe Weisheit macht uns feia zu lugen und faul zu dichten - befto muthiger gegen Bormun, ber, die bochens ben Leib tobten und ben Beutel aussaugen fonnen; befto barmbergiger gegen unfere unmundigen Mitbruber und frucht barer an auten Berfen ber Unfterblichkeit. Die Diffinction amifchen bem offentlichen und Dripatdienfte ber Bernunft ift fo fomifc als Bldgel's feine in Be - und Berlachensmurbiges. Freplich fommt es barauf an, bie beiben Raturen eines Unmundigen und Bormunds ju vereinigen, aber beibe ju fich felbft wiberfpredenden Sppofriten ju machen ; ift fein Arcapum, bas erft gepredigt werben borf; fonbern bier liegt eben ber Rnote ber gangen politifden Aufgabe. Bas hilft mir bas Seperfleid ber

ber Krenbeitt, "menn ich babeim im Staven. fittel ? Gebort Blato auch zum ichenen Gefolecht, bas er wie ein alter Dagefole vere laummet ? Die Beiber follen foweigen in ber Semeine, und situcuissent, philosophi mensissent. Dabeim - b. i. auf bem Ratheber, und auf ber Subne und auf ber Ranrel .- mbaen fle plaubern nach : Demendinft . ba reben fie als Vorminder; und muffen alles vergeffen und allem widerfprechen, sobald fie in ihrer eigenen feibftverfchuldeten Unmundige feit dem Staate Scharwerf thun follen. Alfo der öffentliche Gebrauch der Vernunft und Fredbeie ift nichts als ein Rachtifch, ein geiler Rachtifd. Der Bringtachrauch ift bas tägliche Brob, bas wir für ienen entbebren follen-Die felbft berfculdete Unmanbigfeit iff ein eben fo fdiefes Manl, als er bem gane sen ichdnen Geschlecht macht, und bad meine brev Sochter nicht auf fich figen laffen wer ben. Anch' io sono emsore! und fein Manle noch Lobnofener eines Obervoats, fondem balte es mit ber unmimbigen .. Unfchulb. Mimen !

354. In 3. R. Reichardi

Ronigsberg am zweiten Chrifttage 1784.

Mein alter , lieber Freund Benatfer und Laubemann . Buvbeberft wantebe Thuen Stud Damann's Schriften, VII. 26. 13

su ber Kleinen Sochter, ibie: Ihnen. Galt. gegen Enbe bes Movemberd gescheillt " und wunsiche, daß er fie Ihnen erhalten, und Ihnen unch mehr von Ihrer tieben Genat bolderen wolle, und Ihrem ganzen haufe so wiel Freude und und Segen schenke, als er mich den Abten d. M. hat erleben lasset.

Ungeachtet ich Ihnen oft: genug, meine Roth geffagt, fo tonnen Sienfich boch taum bore fellen, wie weit felbige, ming. Benn Gott nicht ben lungen Lindner, auf bren: Bierteliabre in mein Saus geschickt hatte:, fo ware ich fcon lauge in Schulden bertiefe. Ich hobe mich bon feiner Menfion bieber erhalten ... und bas Delfrüglein ging auch ju Enbe bis auf Die lette Reige. - Ungeachtet ich weber gum Belben , noch Martyrer , noch Mind, noch Schnigrober geboren bin, fo befige ich boch eine fleine Anlage zu allem , und in biefer Mifchung fo verichiebener Giemente Beffebt vielleicht die Abiofonfrake meines Charaftens. . Den 4ten September fomme ich bon meie ner Gevatterin Courtam gu Banfe, und finde einen Brief bon einem littergrifden greunde, mit bem meine Berbindung feit langer Beit aufgelost ift, nebft einer Einfage bon einem ibm unbekannten jungen Danne, aus ber bortigen Grgend , ver ibn ausbrudlich beflicht um fich meinethalben an erfundigen. Diefer

. J. .

Unbefannte foreibt mir von Berbinblichfeiten gegen mich, bie ich bis biefe Stunde meber an begreifen noch ju ergrunden im Stande bin. Wenn ihn fein folechter Gefundbeitenftant nicht abgebalten, wurde er mich fcon biefes Stabr befucht baben. 3ch überlefe feinen Brief amenmal und quale mich bie baibe Dacht meaen biefes Gaftes, ber mich jugleich bat, ibn jum Cobn anjunehmen. .

Den Morgen barauf überlese ich ben Brief jum brittenmale, und jmen Borter machten mich aufmertfam, bie ich ben Abend porber übergangen haben maß; bennoch schienen fie mir noch zu zwerdeutig, um meine Beforanis gang ju unterbructen. Bon einer bennabe ro. mifchen Ibee begeiftert, lanfe ich ben gangen XIII. Sonntag berum, am meinen Rrenn. ben und Rreundinnen, worunter auch Ihre liebe Schwester gebort, anzumelben: Dar ift ein Sohn gegeben! Alles machte große Augen. in der Mennung, bas mir wirklich ein Rind geboren mare. Ich lachte noch mehr über bas Butrauen, bas man ju einem alten Manne hatte, noch ein folches opus operatum leiften gu fonnen. Mit meiner Untwort mar ich auch nicht faumfelig, machte es aber wie bie Boten Benhababs, nahm eilends bas Wort von ibm und bentete es auf mich. I. Ron. XX. 33. : Währenber Beit erbielt ich allerband: Rache

richten bon ber Individualitat biefes em len Junglings, bie meine Ginbildungsfraft aufs bochte fpannten. Sie wurde aber unendlich übertroffen burch bas fürfiliche Geident einer Anmeifung auf ein fo ansehnliches Capical fur jedes meiner vier lieben Rinder in eleichen Theilen, daß ich, eben fo febr über bie unausfprechliche Gabe, als über bie unaussprechliche Urt, womit mir felbige aufgeenfert und aufgebrungen wurde, in Erstaunen und Berehrung ber gottlichen Borfebung und ibrer Individualitat, die fich anf Spagen und Eulen erftrect, vergeben mochte. Unf einmal bin ich vermogent, meine vier Rinder wie ein rechtschaffener Bater bon ben Binfen zu ernähren unb zu erzieben.

Ich weiß, Sie freuen sich mit mir, lieber guter Reichardt, und werden die Anwendung von diesem Zeichen und Wunder, das Gott an mir armen, verlassenen, verschmähten Mann gethan hat, von selbst zu Ihrer Stärstung und Trössung anwenden. Sie können sich leicht benken, wie unzeduldig ich din, meinen Schuhengel von Angesicht zu Angesicht zu singesicht zu s

Meine armen commilitones in teloneo haben fich vor wenigen Tagen an den Prinzen Deinrich gewandt, und ich habe nolens volens auch unterschreiben muffen. Wein herz zieht mich zum Prinzen von Prenffen. Thue ich das gerade, ober können Sie das auf die ficherfie Urt, ohne fich felbst zu exponiren, bewerkstelligen? Ich erwarte von Ihrer bewährten Freunbschaft darüber die nothige Erklärung.

Ich erwarte meinen Sohn ans Gravensthin, um mir alle gedruckte und geschriebene Aften auszusuchen, weil er damit besser Bescheid weiß als ich. Zu Memoiren und Confessionen, die wo nicht interessanter doch wahrbafter sepn sollen, als der welschen Ciceroni unseres ausgeklärten Jahrhunderts, und ein Scherstein zu dem cosmopolitischen Chiliasmo beptragen, und, daß nicht die unschuldige Unsmündigkeit, sondern die allerhöchst verschuldete Bormundschaft Ursache sep, predigen sollen. Gott gebe, daß es ihm gefälliger sep, als der Philosophen Opfer, die nicht wissen, was sie boses thun, wie der Prediger weissagt, IV. 17.

Ift mein Scheblimini so glucklich, gehört, und wie ich hoffe verstanden zu werden, so werde ich von meiner elenden Antorschaft sagen können: Anch in der Dankelheit giebts göttlich schöne Psichten, — und alle Delben unserer Litteratur auslachen, die, deutsch zu sagen, nichts als Betrüger aub pallio philosophico sind.

Wenigstens will ich all bas Meinige thun, und einander wieder zu seben. Gott erfälle unseres Herzens Wunsch und gebe neuen Segen zum neuen Jahre. Empfehlen Sie mich Ihrer lieben Sechswöchnerin und bleiben Sie mein herzlicher Freund in Berlin instar omnium —

So tommt Gott, eh' wir's uns verfebn und labt uns febr viel Gut's gefchen,

fangen unsere sel. Mutter und Barterinnen,
— leider jest nicht mehr! Unsere Kinder solten erft Christen, hernach schone Geister, und wenn ste konnen, auch Philosophen werden; nicht umgekehrt, die Pferde hinter'm Bagen angespannt.

355. An Frang Buchole gu Dunfter.

Ronigsberg ben 23ten Jan. 1785.

Mein auserwählter, mein gewänschter Sohn, Ungeachtet aller Rechte eines Baters, die Sie fich auf mich und meine Rinder erworben, giebt Ihnen mein herz am liebsten jenen Namen Ihrer eigenen Wahl.

Ich haite es für meine Pflicht, Ihnen die Begebenheiten meines munderbaren Jah. ves noch vollends mitjutheilen.

Im Sommer befuchte ich meine Freundin, bie murbige Baroneffe von Bonbeli; und weß

bas berg boll ift, geht ber Mund uber; fo Mante ich ihr meine Roth in Ansebnua ber Ergiebung meiner bren Sochter. Sie mar fo großmuthig mich hoffen ju laffen, bas fie fich Diefer Sorge unterziehen murbe. Dit eben fo vieler Achtsamfeit ersuchte fie mich einige Rieibungsftucte abholen zu laffen, wenn ich ibr biefe Farforge nicht übel andlegte. Das gefchab, und ich habe fie feit biefer Beit meber: besucht, noch mich bebankt. Rach Erle. bung bes ihten Decembers war meine erfte Bewegung, biefe großmuthige Freundin an meiner Frende Theil nehmen in laffen. Sie machte mir Bebenflichkeiten und wollte ibre Entschließung auf Dftern andfeben. 36 bat mur fur meine altefte Tochter, aber je eber je fteber , und ich fam gang beschamt nach Saufe, weil es mir gar ju auffallend war, baß ibre Freundin und Gofelicaftering, ein Fraubin von Marfeln, es für ubthig faub, mich wie ein Rind ju liebfofen, um rubig ju fepn. Den sten December erhielt ich meines herjens Bunfc, Die Erlandniß, den Sag baranf meine Tochter hinzubringen. Denfelben Rachmittag fam mein Sobn von Graventhin, er führte am 28ten feine Sowester in ihrer neuen Mutter Saus. .. ...

Den 29ten Dec. erscheint bes Morgens ein Bedienter aus bem graff. Rapferlingischen

Daufe unb ich: werbe ben Dorgen barauf bingebeten. 3ch erfchtine ben goten gur befimmten Stunde. Dan machte mir einige Bormurfe, baf ich nicht ofter fame, und enb. lich entamire bie gute Grafin mit ber allet. meinen Bemerfung , daß ich auswärts in autem Unbenten ftanbe. 3th gab ibr bierim Recht, und einen Beweis bavon , baf ich burch einen mir unbefannten Wohlthater in ben Stand gefest worben, geftern meine alteffe Tochter ben ber Baroneffe Bonbeli unterenbringen. Ohne Ramen, Ort und Umfianbe gu verrathen, war ich meiner Bunge nicht machtig — und ein Ausammenfluß von Ibeen. bie ich nicht betailliren fann und die fich auf Data beziehen, macht mich bidweilen eben fo beredt als flumm. Sie erfaunte, fcon jemand ihrer mir gugebachten Frende Invorgefommen war, und theilte mir endlich ben Auftrag einer Rurftin Gallitim mit, melche ihr ben Anftrag gethan, alle meine Schriften jufammengnbringen, und meine gange Lage und Individualität von innen und angen ihr anzubertranen. 36 bin fo gludlich gewesen, alle meine Wiegenden Blatter bis auf bren Stude bier aufuntreiben. Bie faner mir aber die Onrchficht aller biefer Diff. geburten geworden, fann fic niemand por-Rellen. Das meifte bernbt auf ofters febr

jufalligen, Umfilnben, bie ich wir gar micht wieber ind Gebächtniß zu rufen im Stande. bin, eben fo oft auf offenbar falfchen Wremmuthungen und recht chimarischen und wille kührlichen Combinationen.

Mue Rudficht auf den alten Abam ieber auch noch fo fleinen Autorschaft ben Seite gefest, ift mir auch biefes Beichen - und Munberfviel ber Borfebung erfreulich gewesen um Ihrentwillen. Denn meine Bermntbung ift eingetroffen, bag bie Sade, ba bas Gelb einmal an bie Bant gefommen , nicht gebeim bleiben fonnte und an allerband und beiben nachtbeiligen Borurtbeilen Unlag geben marbe. eman balt Sie bier fur einen Molord unb mich fur einen Betrüger, ber fich burch verftellte Armuth Mitleiben erichliden; auch bat man und beibe im Berbacht einer Schmarmeren.) welche burd ben mir eben fo unbegreiflichen und aufälligen Beschmack einer Rurftin und burd bas Boturtheil bes Stanbes unb Gefolechts gleichfam gebect merben.

Unn ift mein größtes und innigstes Anliegen Nachricht von Ihrer Sefundheit und ete was von der Geschichte Ihrer Arankheit zu haben. Unser Leib ist der Erstgeborne und verdient als Tempel unsere Pflege und Sorgfalt. Vielleicht thäte unser kaltes Alima Ihren schwächlichen Leibesnumfänden mehr Dienfte als Sie absehen konnen. Sollie aber Ihre Unpäflichkeit und die Aerzte eine Reise widerrathen, so bin ich fertig, alles zu nubernehmen mit Gottes Benstand, um unfere gegenseitige Sehnsucht zu befriedigen.

## 356. An ben Ariegsrath Scheffner.

Ronigsberg ben agten 3an. 1785.

Geftern vor acht Tagen schickte mir mein lieber Gevatter Claudins seine Beihnachts. Candilene (welche ich mit erster Selegenheit zur rud erwarte,) und melbete mir die mit Leabendgefahr verknupfte Entbindung, feiner Redecca vom fiebenten Linde, das anch eine Redecca ist. Den herren Lunstrichtern schmeckt die Poese wie das Grumet von der Beis de Die Freunde ves Usmus lassen sich, wie die Weisen, das hen und Stroh nicht irren.

Den 15ten d. M. habe ich 21 hefte meinet, opusculorum abgeliefert. Es fehien nicht mehr als

- . I. Dangenil, ben ich bennahe mich fchame, für meine Arbeit zu erkennen.
- 2. Die hirtenbriefe, das Schuldrama betreffend.
- 3. Die drepfache Recenfion ber Rrent guge. Sollten Sie die beiden legeren befiben, und entbebren tonnen, fo murbe ich bie-

fes Opfer gu erfeben fuchen, fo gut und balb ich fann. 3d glaube aber, daß die durchlandtige Leferin nicht eben nach mehr Macu-Latur luftern fenn wird, und mage meine Bitte nur auf ben unpermutheten Sall einer ausbructliden Rachfrage. Bon Recensionen babe ich nicht mehr als neun Stud ichaffen tonnen und überhaupt von bem meiften bas lette Eremplar bingeben muffen; und mir ift alle Enft an einer Samminng meiner erften Schriften, bie ich im Sinn gehabt, ben biefer Durchficht vereitelt und berfalgen worben. 2000 ich jest ein Eremplat ju ben focratifchen Denfmurdigfeiten und einigen andern berbetommen foll, weiß ich auch nicht. Ein Se. bulfe ift mir überhaupt unendehrlich , ben ich auch nicht aufgntreiben weiß. Dagu gebort ein Kreund, ber nicht nur Dufe, fonbern auch etwas mehr bat, ich menne Sympathie und Berlaugnung publici saporis - wie mein erfter Lieblinge = Untor Detron fagt - und meis nen zweiten Lieblinge - Antor, ben Berfins, verfteht und ju fchmeden im Stanbe ift.

Die komischen Romane aus ben Papieren bes braunen Mannes und bes Berf. bes Siegfried von Lindenberg, haben mir unausfprechliches Bergnügen gemacht, das ich mit Ihnen zu theilen wunschte. Zwischenein erbaue ich mich an D. J. F. Doberlein's Predigten jur driftlichen Belehrung über Bafebeiten ber Religion, Dalle 1797, bie auch Ihren Bepfall erhalten fonnten -

Vive le Roi! rufe ich Ihnen, mein afe tiger Freund, noch aus ber letten Beige meie ner talten Bunfdfcale ju. Das Licht meiner Augen ift bennabe erlofcht. Dieser beiliae Abend fommt mir theuer zu fleben. Ginen Sachsen für meine zweite Lochter Lene Rathe, mit ber ich beute bor acht Tagen einen gludlichen Unfang im frangofifc Lefen gemacht habe, und einen Dutiten für Maria. ne Sophie. Doch bas find bobmifche Dorfer fur ben Erbherrn in Sprintlaten! Empfeblen Sie mich Ihrer Kran Gemahlin und auden Sie bie Bonkern fo boch Sie wollen aber Ihren empfind- und punfchfeligen Freund und Diener 3. G. S.

## 357. In Serber.

Sonigsberg ben 6ten Febr. 1785.

Herzlich geliebtester Gevatter, Landsmann und Freund, Seit bem 7ten Rov. v. J. bin ich Ihnen eine Antwort schuldig. Desso mehr habe ich an Sie gedacht — Es ist mir wohl ein heiliges Stillschweigen auferlegt — anch ift es Gottes Ehre, eine Sache perbersen. Aber: furz, wir werden: und soch seben,

so ber herr mil, und wir leben. Saben Sie wicht schon and Dasseldorf beshalb einen Wint orhalten? Ich sies schon im heil. rom. Reiche, gleich einem Blanchard, auf und nies ber. Die arme Raupe thut aber am besten, daß sie die Vorsehung walten und für die Flügel sorgen läst zur Erreichung unserer Wünsche, die auch ihre Absichten such Wir wollen das Gute mit dem Munde, und sie in der That und Wahrbeit.

Run ich folge weiter Ihrem von mir lies genden Briefe nach. Sie wollen alfo nicht Saalbaderenen — fonnten: es denn nicht Wannchem leyn, etwa wezafritische oder fank etwas? Meines sel. Vaters Padwanne ift mir so heilig, als dem alten Sokrates feiner Mutter Stuhl. Ich habe immer an einem alten griechischen Epigramm, das Nater Dagedorn übersest hat, eine kindische Freude gehabt. Wie meine Muse eine der barmberzigen Schwesken ift, so läuft der Inhalt aller weinen Blätter auf eine barmberzige Kunstrichteren hinans, aber ohne Ansehn der Person — bee kändig nur in Einer Wanne.

Richt eine bloße igen fondern ein furar, uterinus hat mich zu den meiften Auffägen getrieben. Anflatt Geld zu nehmen, hatte ich lieber Geld gegeben wund bas Widerspiel von anderen Schriftsellern getrieben. Gott bat

meine traurige, sinstere Autorschaft zum Werfzeuge gebraucht, ben Kindern meines Leibes wohl zu thun, und thre Erziehung zu beförbern.

einem Freunde speiste in Gesellschaft eines Mannes vom Sandwerf, der mir auch den Antrag that, daß ich ein paar hundert Thasler durch eine Sammlung meiner Schriften verdienen könnte. Weine Antwort war: was ich mit ein paar hundert Thalern machen könnte? Man brach in ein lautes Gelächter aus, dessen Grund ich in meiner einfältigen Frage nicht sogleich absehen konnte; unterdessen glaube ich nicht ganz unrecht gehabt zu haben.

Ein Freund von Mendelssohn schrieb hiei ber mit einiger Empfindlichkeit darüber, daß ich ihn zum Atheisten gemacht hätte, und schein mit S. 71 sehr unzufrieden zu seyn. Ich machte mir diesen Wink zu Ruse, um wenigstens über meine Säse nachzudenken. Daß ich ganz etwas anderes unter Atheismus verstehe, ist aus S. 54 zu ersehen. Ferner ist dort vom atheisischen Fanatismo die Rede, und ich hatte Belege aus I. Joh. 2, 23 Joh. 5, 23. 14, 9 12, 45. für mich. Wie ich eben ben Kopf mit diesen Gedanken von habe, fälle es dem lieben Düsselvorser ein, mir die Handssteift, die Sie auch gehabt, mitzutheilen.

Das war für mich ein sebr gelegener Fund, ben Spinoja ein wenis ucher du sin sin bin ben ich schon in Eurland gelesen. Run bin den ich schon in Eurland gelesen. Run din ich sehr jufrieden, daß ich pon einem andern ich sehr jufrieden, worden, und will sehr gern Gegner abgelöst worden, und will sehr gern es dem Mendelssohn überlassen, mit ihm ferreit zu merden.

Durch jenen sufälligen Umftand bin ich mit dem lieben Selbstpeiniser Jacobi in einem bieden berben, verwilderten, und vieln nen soichen berben, verwilderten, und vieln leicht gar zu vertranlichen Briefmechsel geranteit, Weinen glaube, daß ich im Statischen. Weile ich faum glaube, daß ich im Statischen. Weinen pils desiderils ein Statische sein werde, seinen pils desiderils ein Statischen werde, seinen pils desiderils ein Statischen wenn nüge zu thun, so mate es mit lieber, wenn nüge zu thun, als wegen feiner zunehmen er aus Nerdruß, als wegen feiner zunehmen. Den Krantheit, nicht antworten fonnte.

Daß der ungluckliche Schmobl, weiland Better Becker, bey den berundischen Instellen über Bord gefallen und ertrunken ift, wird Ihnen schon bekannt seyn.

Gibbon's history of the decline and fall of the Roman Empire habe in 3 prachtigen Onartanten in Ende gebracht. Der Verfasser hat ein rechtes Puddings Gesicht, das dem Hauch seines Plans angemessen ist. Diese drev Bauch seines Plans angemessen ist. Diese drev Band begreisen nur die erste Epoche. Ich Band best eben nicht sagen, den Jeind des Ehriftense eben nicht sagen, den Jeind des Ehriftense eben nicht sagen, den Jeind des Ehriftense eben nicht sagen, den Jeind des mich bewogen, einem rechten In haben bier das mich bewogen, einem rechten In den

Buch zu feiner Bibliothet zu empfehlen. Schabe, daß die dentsche Uebersetzung eines so wichtigen Werts in Stocken gerathen ift. Es erforvert aber einen Wann, der des Berfassers schweibart gewachsen, und seinen Kenntniffen übetlegen ware.

Gott gebe Ihnen nur Gesundheit, Geiff und Starte zur Ausarbeitung Ihrer Ideen. Kant ist von seinem Spsiem zu voll, nm Sie umparthepisch beürtheilen zu fonnen. Auch ift noch keiner im Stande, Ihren Plan zu übersehen. Werden Sie nur nicht ungeduldig und murrisch; Leibnigens Studt ift Ihnen vielleicht noch zugedacht. Er war doch hräftbent der lange verwaisten, welschen Afardemie? die zeitig genug germanisert werden wird.

## · 358. An Carolina Serber.

Ronigsberg ben 7ten gebr. 1785.

Meine verehrangswürdige: Freundin und Gevatterin, Schon vor Empfang Ihres ums gandlichen Berichts in einer fo unangenehmen Angelegenheit, habe ich es an einer Vermittelung von meiner Seite nicht fehien laffen, auch nachber alles, was ich gefonut, ausewandt, um die Verbitfenung zwischen heiben alten Freunden zu mildern und zu beschnftigen. Ben einer

einer veriahrten Bertranlichkeit sollte es niemals zu einem folden Misverständnis tommen. Da ich in einer ahnlichen Lage bin
und demselben Mann viele Verbindlichkeiten
habe, so ist freylich auch der ganze Vorsall
für mich eine Warnung gewesen. Ich habe
mich durch meine Freymuthigkeit der unangenehmen Nachfolge eines ähnlichen Schicklals
ausgesest, und es thate mir webe, einen
Vertrauten meiner jüngeren Jahre zum Keinbe zu haben, um so mehr, da ich in der
ganzen Sache nicht unparthepisch genug seyn
kann, und sie mir wie ein alter Schaden
vorsommt, der lange unter sich gefressen,
ebe er ausgebrochen ist.

In der Freundschaft, wie in der Che, liegt die Schuld mehrentheils an beiden Theisen. Wenn jeder seine Fehler erfennte, wurde jeder des andern Laft leichter ertragen, und das Kreuz anf fich nehmen, das im Handel und Wandel unvermeidlich ift. Pelfen Sie mir nur, meine verehrungswurdige Freundin und Gevatterin, unsern lieben Antor zur Großmuth und Geduld in guten Werken aufzumuntern; so hoffe ich, daß es mir auch noch gelingen soll, den franklichen alten Verleger zur Billigkeit und Bescheidenheit eines fröhlichen Gebers zu überreden, und seine gute

miller berguftellen, worin er fich bis.

Deringlaubigen, die nur immer auf Wenfchen feben und ben Menschen feben feben beiden, and ben Menschen feben keiten, ofne fie und und selbst zu kennen, und ofne zu bedenken, daß Gott alluß zu errieben im Stande, was und Mussen entricken, und ihr guter Wille, ofne Seines Sezus Einsluß, ein todtes und leeres Werkzug if, ja öfters ein hinderniß unseres Beites wird.

Ourch ein mahres Bunder gottlicher Borfebung und Barmherzigfeit ift meinem Sanfe Seil widerfahren, ohne daß ich noch bis diefe Stunde recht weis, wie mir geschehen.

Alle meine Einkunfte waren so beschaffen, daß ich meine Ausgaben mit dem Bachsthum meiner vier Rinder einschränken mußte. Luft und Muth verging mir zu leben, wenn ich an meine Lage dachte, die mir wie eine ode, leere Bufte vortam, ben dem an Genuß leider verwöhnten Geschmack.

Da fam mir den 15ten December ein Brief, wie ein Friedensbote vom himmel des Rachts erscheint, mit einer Affignation auf die hiese ge Bant; welche jedes meiner Rinder ju gleichen Theilen bedenkt.

Sie fonnen leicht benfen, wie erleichtert mein Gemuth, und daß ich wie nen geboren bin.

Ich habe jest keine andere Sorge als, das mir anvertrante Pfand der Vorsehung und unbekannter Freundschaft tren, gewissenhaft und king zu verwalten. Mit der Luft zu leben nimmt auch die Lust zu arbeiten zu, und der Wuth, mehr zu unternehmen, vielleicht selbst eine fo lang erwünsche Reise und Ausstucht zu meiner Erholung, nach einer bepnabe zwanzigährigen Quarautaine in Fesseln und Banden des Aummers.

ì

76

Ĺ

11

Anf daß die überschwengliche Gnade durch Bieler Danksagen Gott reichlich preise, hat die 'geheime Geschichte, ungeachtet des mir ankgelegten Stillschweigens, hier ruchtbar werden muffen. Ich weiß, daß Sie, meine verehrungswürdige Freundin und Gedatterin, in und mit Ihrem Hause auch in der Stille sich freuen, Gott danken, und von ihm erwarten werden, was zum wahren Krommen dient.

Wie nah bin ich Ihnen seitbem, ungeachtet meines Stillschweigens gewesen; wie vollsommen wird meine Freude sepn, — wenn es vollsommene Freuden für unsere Erbe giebt, so find sie, wie die vollsommenste Weisheit eines Salomo, erhörte und erfüllte Träume — meinen lieben Pathen und seine Brüder, und die Einzige, ihre Wutter, und meinen alten bewährten Landsmann und Dechanten aller ausländischen Freunde, ju

Lanne wieber herzuftellen, worin er fich bie. ber gegen mich erhalten.

D wir Rleinglaubigen, die nur immer auf Menschen sehen, und ben Menschen stehen bleiben, ohne sie und und selbst zu tennen, und ohne zu bedenken, daß Gott alles zu erseigen im Stande, was und Menschen entzieben, und ihr guter Wille, ohne Seines Segens Einsuß, ein tobtes und leeres Werfzeug ift, ja ofters ein hinderniß unseres Gluds wird.

Ourch ein mahres Bunder gottlicher Borfebung und Barmberzigkeit ift meinem Danfe Seil widerfahren, ohne daß ich noch bis
biefe Stunde recht weis, wie mir gefchen.

Alle meine Einfunfte waren so beschaffen, daß ich meine Ansgaben mit dem Wachsthum meiner vier Kinder einschräufen mußte. Luft und Muth verging mir zu leben, wenn ich an meine Lage dachte, die mir wie eine dde, leere Wufte vortam, ben dem an Genuß leider verwöhnten Geschmack.

Da fam mir ben Isten December ein Brief, wie ein Friedensbote vom himmel des Rachts erscheint, mit einer Affignation auf die hiefe ge Bant; welche jedes meiner Rinder zu gleben Theisen bedente.

Sie tonnen leicht benfen, wie erleichtert mein Beniuth, und bag ich wie nen gehoren bin.

Ich habe jest keine andere Sorge als, das mir anvertrante Pfand der Vorsehung und unbekannter Freundschaft tren, gewissenhaft und klug zu verwalten. Mit der Luft zu leben nimmt auch die Lust zu arbeiten zu, und der Wath, mehr zu unternehmen, vielleicht selbst eine so lang erwünsche Reise und Ausstuck zu meiner Erholung, nach einer bepnahe zwanzigiährigen Quarautaine in Fesseln und Banden des Rummers.

Auf daß die überschwengliche Gnade durch Bieler Dauksagen Gott reichlich preise, hat die 'geheime Geschichte, ungeachtet des mir aufgelegten Stillschweigens, hier ruchtbar werden muffen. Ich weiß, daß Sie, meine verehrungswürdige Freundin und Gedatterin, in und mit Ihrem Hause auch in der Stille sich freuen, Gott daufen, und von ihm erwarten werden, was zum wahren Frommen dient.

Wie nah bin ich Ihnen seitbem, ungeachtet meines Stillschweigens gewesen; wie vollsommen wird meine Freude seyn, — wenn es vollsommene Freuden für unsere Erde giebt, so find sie, wie die vollsommenste Weisheit eines Salomo, erhörte und erfüllte Träume — meinen lieben Pathen und seine Brüder, und die Einzige, ihre Mutter, und meinen alten bewährten Landsmann und Dechanten aller ausländischen Freunde, zu

schanen und zu erkennen! Gott schenke uns allen bazu Leben und Grfundheit, und Sein Bille geschehe auf Erben wie im himmel! benn seine Gnabe ift bester benn Leben

359. An ben Rriegsrath Scheffner.

Ronigeberg ben 11ten gebr. 1785.

Ungeachtet die tormenta Ihrer lehter 311schrift nicht anzusehen sind, will ich doch gern,
wie Sie, mit schlechteren Briefen fürlieb uchmen, lieber ohne Kopfschmerzen als mit Lasenten leben. Ich hoffe und wünsche, daß Ihre Gesundheit wieder hergestellt sep. Wenn
das Hasten mir nicht zu sauer würde, möchte
ich selbiges der Ipecacuanha vorziehen. Wir
fallen alle Erleichterungen von oben sehr schwer,
und ich traue den weit her geholten Witteln
nicht viel, wegen der unverweidlichen Verfälschungen.

Die beiben spanischen Bucher habe ich Montage erhalten, und sage Ihnen für Ihre freundschafliche Borforge, mein spanisches Fach zu vermehren, den herzlichsten Dank. Des Cervantes Erzählungen habe ich mir längk gewänscht, — aber es geht mir wie dem Seizigen, dem mehr am haben als Gebranden gelegen ist. Vielleicht schenkt mir Gott einen jungen Freund, wie mein hill war, ober bringt ihn bald wieder zuräch, wenn er noch

iebr; benn fein Stillschweigen macht mich von Tag in Sag wurnbiger.

Ich denke, die Fürstin wird an den 22 Deften genug haben. Richt für fte, sondern für einen mir viel naheren Freund muß ich mein eigenes lettes Exemplar der hirtenbriefe abtreten, und beruhige mich deßhalb mit Ihrer geneigten Auerbiebung zum Behuse der neuen Ausgabe.

36 habe wirklich schon mehr als einmal baran gebacht; auch an Berg batte es mir rifct gefehlt, Sie barum angusprechen. 36 Babe aber immer geglaubt, baf bie Scheibewand unferes Sefdmade ju groß mare. Micht nur Berfind, fonbern auch Betron find meine erften Lieblings = Autoren gewefen. 3ch babe febr foat den Sora; fennen gelernt, and ich habe ihn Sahre lang in einem Bugeobne feiner mube werben ju tonnen, Tag für Tag wieberholt. Ungeachtet ich alle bren ausgefdwitt, fo baben fie bod in meine schedia Lucilianae humilitatis vielen Einfing gehabt und mich auf die effectus artis severae und die Sandhabung atrocis styli aufmerklam gemacht.

We ift fur mich wirflich eine herfnlische Arbeit gewesen, was ich von 59 bis 83 gefchrieben, durchzugeben, weil fich alles auf bie wirflichen Lagen meines Lebens bezieht, auf Angenhiide, falfche: Miefe, verwelkte Gindrucke, die ich mir nicht zu ernenern im Stande die. Ich verfinde mich felbst nicht mehr pigduzi anders als damals, manches befer, nanches follechter. Was man nicht perfieht, räst, man lieber ungelesen, und sollte anch ungeschelen sein, nnd noch weniger als gestorieben wieden. Lieber interden.

Dennoch munichten Die bamgligen Dobenpriefter ber noueften Litteraint eine neue Muflage ber infocratifchen: Denfmurbigfgiten , bie ich geschrieben batte obne andere Quellen als des Thomastus Ueberfesung bes Charpentier und Cooper's Lebensbeschneibung des Socrates. Wie mir aber ben Lefung bes Plato in Muth gewefen, bavon ift bing mehr als einmal Zeuge gemefen, gefest auch, baß es mir wie ben : Mustegern ber Bhoftognomie bes Donbes gegangen, und der halbe Plato eine Biebervereinigung meiner fotratifchen hirngefpinke au fenn ichien. Diefe, gang entgegengefesten Wirfungen auf mein eigen Gemuth und bas lireheile ber Recenfenten find wenigftens für mich Mondungen fur die Energie ibres aureichenben Grundes fowohl vom Werth als Unwerth meiner Arbeiten, und baß felbige nicht vergeblich gemefen find.

Ich bin einmal an hartfnoch verhaftet, und will alles thun, mein Wort ju halten-

An meinem Ramen oder Anf ift nichts gelegen; aber Gewissens halber kann ich
weber einem Berleger inoch dem Publico zumuthen, unverständliches Zeng zu lesen. Gott
versteht mich, sagte, wo ich nicht irre, Sanho Pansa; aber ich möchte mich doch auch
wenigstens verstehen, und mein Rächker.
Bon den Zween (Kant und Berens) hat mich
letzterer fast zu innig verstanden, wovon ich
noch ein starkes, schriftliches Document in
Sänden zu haben glaube. Daß alle gleich
viel. verstehen sollen, ist numdglich; aber doch
jeder etwas und nach seinem Maß, das er
selbst hat, und ich ihm weder geben kann noch
mag.

Wenn Sie also, bochftzuehrenber Freund, sich wie Birgil an dem stercore Ennii nicht eckeln noch granen lassen, so halte ich Sie beym Worte, und kame es auf einen Berstuch an. Haben Sie die socratischen Denkwürdigkeiten, so übersende ich Ihnen von jerdem Abschnitt ein Berzeichnis der Drucksehler, Correcturen und Anmerkungen, die Sie sich die Mühe geben würden, in Ihr Exemplar einzutragen oder damit zu vergleichen, und ich bate mir bloß eine kleine Rote über jede Stelle aus, die Sie nicht verständen, um wenigstens mir seibst darüber Rechenschaft geben zu können. Haben Sie keine socratio

fchen Denkindrdigkeiten — fo ift bies eine conditio sine qua non für mich. Denn kann ich nicht vom Ep anfangen, so kommt es nicht zu den Aepfeln.

- 3ch habe bie Quellen bes Spinoza, ven Cartes und hobbes icon Bochen lang vor mir liegen; weber Zeit noch Luft.

Obne mathematifche Riguren findet feine mathematische Methode Statt; und bas ift fur mid eine mathematifche Bahrheit, gleich ber, daß jebe Große fich felber gleich ift: aus Bor. tern und Erflarungen last fic weber mehr noch weniger herans bringen, als jeber barein fegen will ober gelegt bat. Die gange Gewiß. beit ber Mathematif bangt bon ber Ratur ihrer Sprace ab, die Rothwendigfeit aller Beweife, bon ber poetifden Licent, metaphy. Ride Buncte, Linien und Blachen ju benten, die phyfifc unmöglich find. Bas Demoffenes actio , Engel Mimit, Battenr Rachabmung ber foonen Ratur neunt, ift får mich Sprace, bas Organon und Criterion ber Bernunft , wie Donng fagt. Dier liegt reine Bernunft und jugleich ihre Eritif - und die ewigen Granzfreitigfeiten werben fo lange mabren, bis die Sprache aufhören mit Weiffagungen und Erfenntniß.

Die gatige Fran Ariegerathin thut mir ju viel Chre, wenn fie mich eines B. Patriotismus fibig bait. Es war feine Engeljunge, bie ich mit Punich fichelte, feubern ein unsenhiges Uebel von tobtlichen Sifts, wie G. Jacob fagt: burch fie loben wir Gott ben Bater, und burch fie finden wir ben Den-fien nach bem Bilbe Gottes gemacht.

360. An Brang Budolt gu manfter.

Ronigsberg ben 22ten gebr. 1785, ..

Mein auserwählter, mein gewünschere Sohn, Das Liebesverhaltniß Ihrer eigenen Wahl wird für mich immer intereffanter und inniger, je mehr ich von Ihnen selbst lefe. Sie haben sich alle Berdienste eines Erstgebornen erworden und mich erst in den Stand geset, ein Bater meiner Kinder zu sepn, aber diese und mich selbst in die Furcht ein wer desto größeren Berantwortung und in das sanste Joch einer desto gewissenhafteren Trene und ansmerksameren Gegenliebe.

Ihren kleinen Brief vom zen Janner habe ich am letten erhalten und den ersten Monat des laufenden Jahres mit rechter Seelenfrende beschließen können, mit desto mehr Unruhe und angstlicher Ungeduld aber das mir angemeldete Schreiben erwartet, hauptsächlich für Ihre Gesundheit besorgt, gemäß Ihren eigenen, Lavater's und Rieufer's Anfichen Denkindrolgteiten - fo ift bies eine conditio sine qua non für mich. Denn tann ich nicht vom Ep anfangen, fo fommt es nicht zu ben Aepfeln.

- Ich habe die Quellen bes Spinoja, ven Cartes und Sobbes icon Wochen lang vor mir liegen; weber Zeit noch Luft.

Obne mathematifde Riguren findet feine mathematische Methobe Statt; und bas ift ffir mich eine mathematifche Babrheit, gleich ber, baß jebe Grofe fich felber gleich ift : and Patr. tern und Erflarungen latt fic weber mehr noch weniger heraus bringen, als jeber barein fegen will ober gelegt bat. Die gange Gewif. beit ber Mathematif bangt bon ber Ratur ihrer Sprace ab, die Rothwendigfeit aller Beweife, bon ber poetifden Licens, metapho. Afde Buncte, Linien und Ridchen ju benten, bie phofifc unmöglich find. Was Demossher nes actio , Engel Mimit, Battenr Rachabmung ber foonen Ratur nennt, ift får mich Sprace, bas Organon and Criterion ber Bernunft , wie Poung fagt. Dier liegt reine Bernunft und augleich ihre Eritif - und die ewigen Grangfreitigfeiten werben fo lange mabren, bis bie Oprache aufhören mit Beiffagungen und Erfenntniß.

Die gutige Fran Rriegerathin thut mir ju viel Chre, wenn fie mich eines B. Patriotis-

mus fibig bait. Es war feine Engelzunge, bie ich mit Punfch tupelte, fendern ein unsenhiges it ebel von todtlichen Sifts, wie: O. Jacob fagt; burch fie loben wir Gott ben Bater, und burch fie finchen wir ben Men-fchen nach bem Bilbe Gottes gemacht.

360. An grang Budole gu manter.

Ronigsberg ben 22ten gebr. 1785,

Mein auserwählter, mein gewünschere Sohn, Das Liebesderhaltniß Ihrer eigenen Wahl wird für mich immer intereffanter und kiniger, je mehr ich von Ihnen selbst lese. Die haben sich alle Verdienste eines Erstgebornen erworden und mich erst in den Stand geset, ein Vater meiner Kinder ju sepn, aber diese und mich selbst in die Furcht einer desto größeren Verantwortung und in das saufte Ioch einer desto gewissenhafteren Trene und ansmertsameren Gegenliebe.

Ihren kleinen Brief vom zen Janner habe ich am letten erhalten und den ersten Monat des laufenden Jahres mit rechter Seelenfrende beschließen können, mit desto mehr Unruhe und ängstlicher Ungeduld aber das mir angemeldete Schreiben erwartet, hauptsächlich für Ihre Gesundheit besorgt, gemäß Ihren eigenen, Lavater's und Reuter's Angeigen, hiernacht für Misverkandniffe, die monschlicher Borficht unvermeiblich, aft Westzeinge einer gottlichen Worsehung find und zu unserem Besten dienen mussen. Ein abnliches Seillschweigen aus Duffeldorf mit abnlichen Beforgniffen.

Den ibten erhielt ich Antwort von Jacobi. der Sie errathen bat und ben ich als Ihren Areund voraussette. Ich wurde daburch er. leichtert und fdrieb mit berfelben Boft gurud. Man 19ten in after Brube überfchickte mir mein biefiger Freund Jacobi Ibre Ginlage. 3ch frente mid febr a ben Abend borber meiner mittleren Eschter jur Befellicaft Dillen eingenommen ju baben und baber ju Saufe bleiben ju muffen, um fogleich antworten ju tonnen. Schrieb and fluge in einem Tummel von Beitschweifigfeit und Rurge - amant alternae Camoenahm an einem darunterlaufenben malo domestico weiter feinen Antheil, als daß ich meiner Saudmutter den vollen Lobn andiabite, um ihre Maad aus bem Saufe ia. gen ju tonnen; die Maab war aus bem Saufe, und ebe ich es mir berfab, ftebt ein Gaft vor mir , ber hofmeifter aus Graventhin , Dr. Scheller, und bittet fic auf eine einige Racht Berberge aus, bringt ein Daar Rarpfen und einen Safen mit. Sein einziges Gefcaft mar Sonntags Morgens, einem unferer Minifer

Seine Aufwartung als Candidatus Ministerii an machen und pracis Mittage fchlechterbinas mieber abutfabren. Sonnteas Morgens gebt ein jeber feiner Wege, mit wiederholter Mbs rebe, bag unfer Mittag pracis um II Min fertig fenn , und er nicht einen einzigen Miegenblief von feinem erften Borfate abgehalten merben follte. Im Bege ju Jacobi, ber mich an Mittag gewift vermuthet batte, werbe ich pon einem Boten meines alten Berlegens gewefenen Latterie - Directors, febigen Ban viermullerd . Schriftgiebers und : Landinufers au Erntenan, auch Buchbruders au Marienmerber , Den. Canter , angerufen , um mir an melben, bag fein herr in ber Stabt fen, den ich lange nicht gefehen, und nothig mit ihm -au fprechen hatte. Da ich aus eines alles unternehmenden Mannes Munde erfubr, bas er megen bes gefallenen tiefen Schnees bien por Unter liegen muffe, eile ich aus ber Schloßtirche, mo Scheller auch ansprechen wollte, mit ber feften Entschließung , biefem feine 216reife aus bem Ginn ju reben, und ibn noch eine Racht bis auf ben anbern Morgen anfe aubalten. Reine unterwegs barüber gehaltenen Soliloquia maren alle verloren, und ich erfubr mit rechtem Berbrug, wie ich ju Saufe fam , bag er obngeachtet alles Aurebens tine Biertelfunde guper, ohne etwas genoffen

ober mitgenoninien zu baben aufit einem polnischen Ablabede, wie inner man bier faat, auf einem einfpannigen Schitten abgefahren Um meinem Berbruf Luft ju machen, wifte ich fein ander. Mittel als einen großen Brief an meinen Anaben, vielleicht ben letemn, ben er bon mir erbalt, well er in ber Ofterwoche ju Saufe tommt, anzufangen, für bie morgende Boft 3n gutem Glud famen brev Reenude einer nach bem anbern', mich einige Stunden ju gerftreuen, Ranter, ein Jube, und Brofeffor Rraus, ben ich lange nicht gefeben and ber ben Ropf von von Gebanten über bie Amtstrene batte, bem ich ein ander Motto: Ebn beine Micht, und thu fe nicht, jur Amte - Ringheit entgegen feten muß. Matth. XXIV. 45.

Bergeben Sie es einem so handlichen alten Mann, daß er Sie an seinen Heerd und
Rachenfener versest. Auch bier find die Sötter, sagte der mir liebe Peraklik benm Besuch
einiger Abgesandten. An dieser kleinen Weluch
einiger Abgesandten. An dieser kleinen Welt
hab' ich gang, und sie ist das einzige Observatorium, dan dem ich die große zu beurtheiten im Stande bin, die ich nicht kenne, und für
die ich mich auch nicht schieke. Um Sie die
ganze Perskichkeit meiner Schwäche sehen zu
lassen, wünscher ich Sie hier, und krähe in
meinem Perzen, wie ein Pahn auf seinem

Berge, nach Ihrer endlichen Erflärung, von der mein Entschluß abhängen wied-

Alles zufällige ift zweydentig, und ben solch chen datis ist kein anderer Schluß möglich als aut aut — Ihre Rengierde einen Menschen zu sehen, dem Sie Ihr Entbehrliches, wie Sie es nennen aufgeopsert, kann so groß und so ftark nicht senn, als mein philosophisches Bedürfniß im physischen und metaphysischen Berstande — die Sand, durch welche Gott mein Alles, das schon versorne Und meiner hänslichen Guüge, Anhe und Freude auf Einmal wieder hergestellt, durch ein, meinem tiesen dunkeln Glauben und Unglauben entsprechendes Wunder und Zeichen — diese Sand wenigstens zu fühlen und zu drünken.

Ihre eigene Besorgnis wegen Ihrer Gesandheits, Umstände, Lavater's Zenguis, Sie bas
heits, Umstände, Lavater's Zenguis, Sie bas
heetenal kanm erkannt zu haben, und ench Rlenker's Wink in einem Brief vom 27. Revember, den ich erst am Renjahrstage erhielt,
über Ihre sehr geschwächte Leibeskräfte, machten mich eben so bringend, Ihnen zuvorzusommen und alles von meiner Selte anzuwenden,
mm keine Zeit zu versäumen. Auch hatte das
übersließende Delmaaß meine halbverloschene
Lampe in eine eben, so unmäßige Glut, und
meine Lebensgeister in solche Bahrung gebracht, ober mitgenoninten gu baben ante einem polnifden Abichede, wie man'man bier fagt, auf einem einfpannigen Schitten abgefabren Um meinem Berbruf Luft zu machen. wifte ich fein ander Mittel als einen großen Brief an meinen Anaben , vielleicht ben fete mu. ben er bon mir erbalt, weil er in ber Ofterworde zu Baufe tommt, anzufangen. für die morgende Boft In autem Glud famen bren Frennde einer nach dem andern mich einige Stunden ju gerftreuen, Ranter, ein Inbe , und Brofeffor Rrand , ben ich lange nicht gefeben und ber ben Roof boll bon Geban= ten über die Amtetrene batte, bem ich ein ander Motto: Ebn beine Mildt, und thu fe nicht, tur Amte - Rinabeit entgegen fetten mute Matth. XXIV. 45.

Bergeben Sie es einem so hanslichen als ten Mann, daß er Sie an seinen Heerd und Kachenfener verset. Auch hier find die Götzter, fagte der mir liebe Peraklit benm Besuch einiger Abgesandten. An dieser Kleinen Weluch einiger Abgesandten. An dieser Kleinen Weltschaft ich gung, und sie ist das einzige Observatorium, von dem ich die große zu beurtheisten im Stande bin, die ich nicht kenne, und für die ich mich auch nicht schieke. Um Sie die ganze Perkichkeit meiner Schwäche sehen zu lassen, wünsche sie die hier, und krähe in weinem Bergen, wie ein Sahn auf seinem

Berge, nach Ihrer endlichen Erflarung, von der mein Entschluß abhängen wied.

Alles zufällige ist zwepdentig, und ben solchen datis ist kein anderer Schluß möglich als aut aut — Ihre Rengierbe einen Menschen zu sehen, dem Sie Ihr Enthebeliches, wie Sie es nennen, aufgeopsert, kann so groß und so fark nicht seyn, als mein philosophisches Bedürfniß im physischen und metaphysischen Werstande — die Hand, durch welche Gott mein Alles, das schon verlorne UN meiner häuslichen Enüge, Ruhe und Freude auf Einmal wieder hergestellt, durch ein, weinem tiesen dunkeln Glauben und Unglauben entsprechendes Wunder und Zeichen — diese Hand wenigstens zu süblen und zu dem

Ihre eigene Besorgnis wegen Ihrer Gesundheits, Umstände, Lavater's Benguis, Sie das zweptemal kaum erkannt zu haben, und ench Klenker's Wink in einem Brief vom 27. Revember, den ich erst am Renjahrstage erhielt, über Ihre sehr geschwächte Leibeskräfte, macten mich eben so dringend, Ihnen zuvorzusonzmen und alles von meiner Seite anzuwenden, um keine Zeit zu versaumen. Auch hatte das überstießende Delmaaß meine halbverloschene Lampe in eine eben, so unmässige Gint, und meine Lebensgeister in solche Gabrung gebracht,

bal mie feine Maner ju boch fcbien, einen Sprung gu' magen. Gine Gefundheitereife meinen Berber noch einmal ju feben, feine Ramilie und Claudins von Verson fennen in fernen, und meine beiden Gottesfinder benn in meinem Baterlande babe ich feine biefe Reife mar eine Mine, an ber ich Sabre lang gegraben, und ben Gebanten baran fcon gant aufgegeben batte. Auf einmal erwachte diefer eingeschlafene Riefe. Weil bie Unternehmung einer fo weiten Reife, Die ich unbeholfener Daun, ber icon bren Unfalle bes Bodagra gehabt, aber bas vorige Sabr Dabon verfcont geblieben bin, gern in Gefellichaft meines Sans Dichael thun mochte, bas fdwerfte von jenen beiden aut aut ift: fo thut mir eine fo alte Lieblings . Idee wirk. tice Dienfte, und meine Einbildungefraft pflugt gern mit biefem Ralbe auf ben außerfen Rothfall. Done ben biefen Gebanfen einer Leichtfertigfeit mir bewußt, ober eben ein Stlave meines Worts ju fenn - ift and ben mir Ja, ja, und Rein ift nein, wie ben jedem ebrlichen Mann.

Ihr erster Brief war bloß für mich ein auffallendes Experiment electrischer Funken. Bell ich überhaupt ein wenig mittheilend bin und gegen mein eigen Urtheil mistrauisch — so gab ich, mit Burückbaltung bes meinigen, meinen vertrauteffen Areunden Moren erfien Brief in lefen, obne mich barüber in wunbern, bas fie weniger Untheil als ich felbe baren nehmen. Ihren' zweiten Brief mußte ich, weil ich reinen Wein und offenen Damdel liebe , bem Manne , ber all mein baares Dermagen in Sanben bat und ben ich zu meis nem Unterhandler ben ber Bant brauchte der Affeamutter meiner alteften Tochter and ihrem leiblichen Bruber, boch obne 9m balt ber Benlage, mittheilen-Der britte und alle folgende Briefe bleiben bor gedermanns Angen verfiegelt und vericoloffen, und ich eigne mir felbige particularissime gu und privatissime. Rach ben swen letten hoffe ich und wunfche ich , bag Ihre Gelundbeit Sie nicht an ber Ansführung Ihrer icon in petto befchloffenen Reife hindern , fonbern lettere vielleicht jur Beforberung ber erften gebeiblich und gesegnet senn wird.

Ich findire Ihre Briefe, wie Sie schreiben meine Blatter findirt zu haben. Sie schreiben mir Rathsel, geben mir aber and zugleich ben Aufschluß zu ben meiften. Ich erwarte bas übrige von Ihrem Dauptbriefe, in bessen Gange ich ungeachtet meiner Ungebuld ungern sieren möchte.

Mue Ihre Urtheile über Menfchen und Sachen find feine Rathfel fur mich, fondern

Beweise unserer harmoniae praestabilitae. Der Anoten liegt immer in dem, was Sie von sich selbst sagen, da liegt immer etwas paradores in thesi für mich; ich vermuthe aber, daß es Ihnen mit meinen ewigen Antichesen nicht besser geht.

Die gelehrten Rlatscherepen können Ihnen micht ein so großer Gräuel sepn als mir selbst, besonders so dald ein britter darein verwickelt wird. Weiner selbst wegen bin ich ziemlich gleichgültig, anch wohl leichtsunig dis zum Wuchwillen eines Aleibiades.

Senmaaß zu einem Operations. Man, deffen Genmaaß zu einem Operations. Man, deffen Erbeit ich mit zufriedenem Dank von Ihnen erwarte. Alle meine Gedanken concentriren sien eben so naturlich ins weite Feld. Mein Geschmack an theologisch politischen Phanesmenen und die idiospukratische Association meisner Iven hat manche erloschene Grillen in mir wieder aufgeweckt, zu denen meine alte Liebe verroket schien. Mein Patriotismus ist aus eben so viel Liebe als Haß meines Baterlandes zusammengesest. Mancher aristosphanische Schlucken, mancher engaskrimpthische Odem ängstigt mich. —

## Bon Detber.

Beimar ben 28ten gebr. 1785.

Liebster Freund und Gevatter, Ihr lang erwarteter Prief tam mir febr erfreulich, und fiebenfach erfreulis der, ba er fo gute Radrichten enthielt, von benen ich amar sum Boraus burch Arabition etwas mußte, aber boch fcwieg, theils weil es mir geheim anvertraut fenn follte, theils weil ich billig von Ihnen bas erfte Wort boren wollte. Ich erklarte mir inbessen auch bieraus, und aus ber freudigen Befturgung, in ber Gie fenn wurben , Ihr langes Stillfdweigen. Run, Gott bat alles wohl gemacht; und wenn ich bie Bertettung ber Umftanbe betrachte, wie Buchola barauf tommen mußte, so wird mir ber Kinger ber Providenz noch sichtbas rer, die Welten zusammenspinnt, und aus ihnen Aban ber Erquidung regnet. Wie wir uns icon ben ber er-Ben Rachricht bierüber gefreut baben, bebarf teiner Worte, ba wir, wiewohl auf eine so unkräftige Beife, in ber Stille all Ihr Leiben mitfablten, und bie Laft, die Sie trugen, ben jebem Gebanten an Sie mir aufs herz fiel. Run nochmals, Gott hat alles wohl gemacht. Es ift mir feit biefer Beit fo leicht ums Berg, ba ich auch rings um mich febe, wie Gott über unb gegen Menfchen . Erwartung Alles fchidt und wendet. Es tommen Beiten ber Erquidung, wann und wober fie niemand weiß; laffet uns ihm also trauen und glauben.

Samann's Schriften. VII. Ih. 15

Ihre Luft zu reifen freut mich, als ob ich mit Innen reifete; bie Freube, Gie gu feben, wirb auch mir neue Jugend geben. D wie viel ift gefchehen und über. Kanben, feitbem wir uns nicht gefehen haben! Aber liebfter S., mit Ihnen nach Duffelborf ober Munfter. wie mir Jacobi bieroglyphifch anbeutet, gu reifen, ift mir unmoalic. Richten Gie fich alfo mit Ihrer Reife fo ein , bag wir uns bier feben. Die Urfache meiner Richts Mitreife ift ebehaft; weil ich namlich mit meinen Frau und einigen Rinbern burchaus ins Carlsbab muß. und biefe Reife weber aufgefcoben noch erfest werben Kanu, obgleich ber gute Jacobi bagu allerlen Projecte erfonnen bat. Wir tonnen uns auch bier ftiller mit einander freuen und gufammenleben. Eroffnen Gie mir alfo aus ben Schähen Ihres herzens etwas weiteres von ihrem Buge, fobalb Gie konnen, und ich mich barnach einrichten.

tinfer gewesener Kammerhere v. Sedenborf (bev einige meiner Bolkslieber componirt hat,) ist vorige Woche als Preussischer Eesanbter im Reich, von Berlin zurückzekommen. Er hat mit Mendelssohn gesprochen, der auf die Fortsehung der Ideen sehr begierig ist, und ihn darüber ausfragen wollen, wohin die Sache laufen werde. "Er fürchtet, er fürchtet, daß Schwärmeren dahinter stede, und daß ich am Ende ein Flämmchen ausstellen werde, das, wie er gesagt, nicht für uns ist." Er het gemennt, alle Spriften sepen Schwärmeren

ich glaube, weit ihm ber Pfeil Ies Golgatha noch zwischen Fell und Fleisch sien mag. Es ist sonderbar, daß die Metaphy siter, wie Ihr Kant, auch in der Gerschichte teine Seschichte wollen und sie mit breister Stirm so gut als aus der Welt leugnen. Ich will Feuer und Polz zusammentragen, die historische Flamme recht groß zu machen, wenn es auch abermals, wie die Urkunde, der Scheiterhausen meines philosophischen Gerüchts sepn sollte. Laß sie in ihrem kalten, leeren Gis-himmel speculiren!

361. An Frang Buchole gu Dunfter,

Ronigsberg ben oten Murg 1785. Auf bem Bette.

Mein auserwählter, mein gewählichter Sohn, Ihren lieben Brief vom 17ten habe ich den 5ten d. M. erhalten und ein Paar Stunden vorher einen von unserem Jacobi aus Duffeldorf, worin er mir meldet, daß Sie "ihm auch geschrieben, sich als den Mann bestannt, aber jugleich gebeten, die Kurstin dar rüber in Zweifel zu laffen." Der furze Brief ist nur ein Umschlag zur Mittheilung der Abschrift eines desto größeren und längeren, den die Fürstin an ihn über mich und mich allein geschrieben. In was für ganz natürliche Berselegenheiten ich durch den zwoorfommenden Sie

fer unfere 9. mich ju feben, und bie Berunterlaffung ber Furftin ju meinem Gefcmad. Rechtfertigung beffelben, jebigen Bunichen und Beburfniffen - gefest werbe, fonnen Sie fich leicht porftellen, ba ich nichts in und an mir finbe, bas folche gunftige Borurtheile be-Sie baben mir in Ihrem antworten fonnte. letten Schreiben auch ben Eroft entwaen. an Ihren Dauptbrief gebacht gu baben, an bem Sie mir in jedem Morer vorigen Briefe hoffnung gegeben. Gott Lob, bas Ihre Rrantbeit obne Schmerzen ift! Borigen Sonntga Lactaro erbielt ich einen Brief von meinem D. Lindner ans Salle. Er benft nicht an feine Abreife, wohl aber an eine Lustreife gur Offermeffe. Bas ich an eben bem Conntage aber Matth. XIX, gebocht babe, muß ich Ib. nen mittheilen. 3ch babe and bisweilen noch einen boberen Sinn gefucht, balte-aber jest ben nachlien für ben bochften ober boch genng.

Der herr verwies seine Versucher auf die Genesin und den Ursprung des Schestandes — Die Junger machten darans einen Schluß, der auf einer andern Seite jener Urkunde wiedersprach. Dort hieß es: Es ift nicht gut, daß der Mensch allein sen — Die Junger schloßen: es ist also nicht gut, ehelich zu werden. — Allerdings, nicht gut für Verschnitzene. Diese Wahrheit ist einlenchtend. Es

giebt aber bren Arten von Berichnittenen. Siniae werden icon aus Mutterleib unvermo. gend geboren - wie es blind geborne giebt, und bergleichen find wohl bie feltenften. bere merben von Menichen verschnitten. Dieß gefcab mobl nicht im jubifchen ganbe, aber besto mehr im gangen Orient, wo eine folde Berftummelung jugleich ju großen Chren. und Dofftellen qualificirte, Die fur ein foldes Dpfer fcablos bielten. Die britte Urt find bieienigen, welche fich felbft berfchnitten baben um bes himmelreichs willen. Ohngeachtet Sefaias LVI. 3-5 fcon von der Gludfelig. feit folder evangelisch - verfdnittenen geweif. faat batte, mußte bod bas Gelbfiverichneiden um bes himmelreiches willen ein Bort fenn, meldes fein jubijder Ropf noch jubifder Befomad in faffen im Stande war. Sein red. tes Auge andreißen, feine rechte Sand ober Buf abbauen, fonnte nicht fo bart in ibren Obren fenn, weil ihnen, meines Wiffens, nicht einmal bie Berftummelung ber Thiere erlaubt ift, und fruchtbare Chen mit rechter Eifersucht bon ihnen gefcatt murben. Dem Apoftel Paulus murbe es gegeben, blefes Wort feines herrn eigentlich ju faffen und der Gemeine ju Rorinth 1. VII mitzutheilen: Es ift bem Menichen gut, baß er fein Beib betühre - und bieß gange Rawitel ift ein Commentarins voller bibactifden

Beisbeit über ben Spruch Christi. Sich feibf verfdneiben, erklart Paulus: wenn fich jentanb fest vornimmt, weil er ungezwungen ift und feinen freven Willen bat, und es in feinem Dergen beschleußt, seine Jungfranfchaft fo Wie Dofes ben Ocheibe. bleiben an laffen. brief einführte um ber Juben Bergens . Bartiafeit willen, fo rieth Paulus jum Colibat an, burch fein eigen Benfpiel und Grunde um der damaligen Roth willen. Bu mas für abideuliden Graueln und Digbrauchen bat aber bie Beiligfeit bes ebelofen Lebens Unlaft gegeben, und ju mas fur einem boben Ide. al unfere mit Chrifto in Gott verborgenen Le. bens hat eben berfelbe Apostel den Chestand aufgerichtet!

Rach biefer Stellung ber Begriffe finde ich in der Antwort Jesu eine solche Einheit, Bodftandigkeit, Bundigkeit, einen so leichten Uebergang oder vielmehr Schwung vom Raturlichen aufs Seistliche, ein solch genaues, barmonisches Verhältniß sowohl zu dem, was
schon in einem alten Propheten geschrieben stand,
als zu dem, was von dem jungsten Apostel
noch geschrieben werden sollte, daß ich keine
Rengierde nach einem höhenen Sinn mehr branche.
Denn damals war es weder Zeit zu fasten,
weil der Bräntigam bep den Jüngern war,

noch weniger an Berschneidung zu denken, als mit einem: capiat qui capiat!

Ich weiß nicht, in wie weit dieses Sie befriedigen wird. Diese Stelle hat immer meine Ansmerksamkeit auf sich gezogen. Meine Darstellung entspricht nicht einmal recht meinen eigenen Eindrücken; wie den Ihrigen,
wünschte ich zu wissen.

Den Toten.

Ich wurde geffern von Besuchen und aulest burch einen unerwarteten Brief aus Beimar unterbrochen, ber auf meine Lebensgeifer, nach einem bon allen fieberhaften Unwan-Delungen und Rrampfen faft gang freven Sage, und auf meine Dachtrube ein wenig Eingriff gethan. Dit meiner Befferung geht es Sottlob Berg auf, boffe mit bem Enbe ber Woche aufzusteben, habe mich bisber auf Dabergruße und Rummelfappe eingeschranft, feit amen Tagen wieder Brod an effen angefangen. Berber und feine murbige gran bezeugen mir beide ihre Mitfrende fo berglich, fo innig, als wenn fie ihnen felbst widerfahren mare, und find dadurch in ihrer eigenen Lage fo aufgerichtet, fo geftarft, fo erleichtert, bag ich burd unfer fompathetifdes Wechfelgefühl ungemein gerührt morben bin.

Eine Leidenschaft, ber Sie, mein auserwählter, mein gewünschter Sohn! ben Rrieg antundigen möchten, so menschlich, so philoso, phisch sie auch ift, hat and vielleicht in mich gewirkt — und noch eine Leidenschaft kindischer, weibischer Seelen — Ungebuld!

Ich möchte vor Ungeduld und Rengierde mit Ihnen felbst einen Krieg anfangen über die Auslegung Ihrer eigenen Worte. Ihr Ropf und herz sind mir gleich ben Reihen zu Mahanain.

Ich halte mich wit Eroft und Zubersicht und freudigem Muthe an den Mann, an den Sie mich wegen meiner abzulegenden Rechnung und Dankbarkeit weisen. Er lasse Sie die Seligkeit des Gebens, nach einem seiner von Paulo aufbewahrten Sprüche, nicht nur reichlich, sondern auch lauter und unbetrübt schmecken und lange genießen —

Gott segne Sie mit den Zeichen und Wundern Seiner Liebe, wie er durch Sie an mich gedacht und das heer schwarzer, angstender, fressender Sorgen mit einem Reihen sußer, leichter, heiterer, unterhaltender Sorgen abgelöst hat!

— non ego perfidum
 Dixi sacramentum; ibimus, ibimus
 Utcumque praecedes supremum
 Carpere iter comites parati.

362. Un Bifette Reinette Samann.

Ronigsberg ben 19ten Marg. 1785.

Mein autes, filles, fittsames Balm - Sonntaas = Rind, Das warft bu mir ben beinem lettem Befuche, und feit bemfelben babe ich mabrend meiner gangen Rranfheit unter biefem langen Titel an bich gebacht. Sabe gefiern und beute ein wenig aufzufteben verfucht. in ber hoffnung, baß es morgen beffer bamit geben wird. Sat bie gnabige Baroneffe nichts bawiber, und giebt bir Erlaubnif, und baff du felbft Luft, fo wird es uns allen lieb fenn, bich morgen ben und ju feben. Gen aber fo gut und bring mir bein Schreibbuch , jur Drobe beiner Aufmerksamkeit, mit; auch bitte bir einige Muficalien fur unfer neulich gestimmtes Clavier aus. Rannst du ju Rug fommen, befto beffer; wo nicht, fo wird eine Miethfutfce beforgt werden. Meine ehrerbietige Empfeblung an die gnadige Baroneffe, nebft meis nen beften Bunfchen und Grußen sowohl an bie alte Mamfell, als an alle biejenigen. melde bu bas Glud genießeft, ju beinen Rreundinnen und Gefpielinnen ju haben. Gott feane dich, meine liebe altefte Tochter, und fcente bir ein geborfames, williges Berg gur Rachfolge alles Guten, und zum baldigen Borbilbe und Mufter beiner jungeren Schweffern, bie bich nebft ber Mutter berglich grußen.

363. An Berber.

Ronigeberg ben 28ten Marg, Dftermontag, 1785.

Er ift mahrhaftig auferstanben!

Run, mein benjendlieber after Landsmann, Gevatter und Freund, 3d erhielt Ihren erfrenlichen Brief am gten b. D. auf bem Bette. Um letten Rebruar befiel mich ein farfes Ring - und Magenfieber , bas mich biefen gansen Monat bettlägerig gehalten bat und bon dem ich mich noch nicht recht erholen fann. Dazu ift mein Gemuth voll hypochondrischer Unrube und Gabrung. Unterdeffen in ber Rerne ein Uebermaß großmutbiger Freundichaft, obne all mein Berbienft und Bardigfeit, mich bennabe erftict und unterbructt, fuble ich in Der Rabe um mich ber ein mir ebenfo empfind. liches lebergewicht bon genommenem und gegebenen Mergerniß, Edel und Ueberdruß, baß ich in diefem Widerfpruche von Laufdungen faft an mir felbft verjage. Das tlugfte und ficherfte, mas ich hieben thun tann, ift Gebuld, nicht Rennen und Laufen ins Gelag binein und fur bie lange Beile, (wie ich mir einbilde, mich durch einen angestrengten trabenden Sang, von dem mir der Kopf raucht, des Schwindels entschlagen zu mussen) sondern Standhaftigfeit, die Wege der Vorsehung und entscheidende Umstände ihres Wohlgefallens ruhig abzuwarten. Wie manchem der liede Sabbath länger wird als die Woche, so ist das Stillsten, Schweigen, sich enthalten, vielleicht eine schwerere Lection und saurere Arbeit als das ewige Wirfen, Schaffen und Schwahen — die einzige Theorie von der Ruhe Gottes vielleicht ein köstlicheres En als die zahlreichen ausgebrüteten Theogonicen.

36 habe Jahre lang wie ein Maulwurf baran gearbeitet, eine Reife ju meiner Gefundbeit und Erholung unternehmen ju fonnen , und um Sie noch einmal ju feben. ich alle Soffnung baju icon aufgegeben batte und mich bem traurigen Schicffal unterwarf, bier ju bermodern, murde biefer bennahe erloschene gunte wie burch einen Wetterftral wieder aufgewect und angezundet. ebenfo naturlichen Sehnfucht, meinen unbefannten Wohlthater fennen ju lernen, fam eine angilliche Beforanis, bas feine fcmache Befundheit ibm feine fo weite Reife erlauben murbe, und meine Ungebuld, biefer Ungemach. lichfeit juvorzufommen. Eben fo jufallig fing fic bier ber fur mich fo intereffante und innige Briefwechsel mit unferm Jacobi an, wegen Lefung's und Menbelsfohn's, und ber Nachbare fcaft feiner Lage, und alles übrige, bas Sie and icon wiffen. Bas' bie farfiliche Epifo. be betrifft; babe ich nunmehr alles mir nothe at licht burch unfern Freund erhalten. : 9n Unfebung der Sauptperfon aber marte noch immer auf eine nabere Erflarung jur Ausfunft, bin noch bis auf diefe Stunde um feimen einzigen Gran fluger, und befig beforater, den großmuthigen Mann eben fo viel Berlegenheiten ausgesett ju baben, wie er mich. Binfe einzutreiben und auszugeben , barauf verftebe ich mich noch; aber als ein finger Sanshalter ein Capital ju bermalten ficher unterzubringen, und wie ein frommer und getreuer Anecht damit ju wuchern , babon verfiebe ich nichts, und werde es fanm in meinem Leben lernen. -

Dente vor drey Monaten brachte ich meine alteste Tochter ju meiner altesten Freundin, der Baronesse von Bondeli, gegen das Gntachten meiner beiden Freunde, Sippel und Schessner, welche den Auswand für überstüssig und zu start hielten. Mein gewagter Bersuch thut mir aber nicht leid; sondern ich sehe mit Freuden den Trieb dieses Mädchens, sich zu bisden und bilden zu lassen. Sie ist die neunte in einer ansgesuchten Gesellschaft abelicher und bürgerlicher Mädchen, und die beiden

Lanten (wie fich die Baroneffe und ihre Freumdin, ein Fraulein von Morftein, welche zu der Eleinen Gemeinde der Gocinianer gehört, aben fich hier zur reformirten Kirche halt, von ihren Kindern nennen laffen,) Mufter ihres Geschlechts, burch Lectur, Einschten, Lalente, und noch mehr durch Erfahrungen des Kreuzes und die guldene Praxis gehildet von Grund aus zum täglichen Bachsthum im Guten und Bohlthum.

Daß ich ben Wohltster meiner Ainber, — benn ich rechne mich selbst nicht mehr, und wenn sie wachsen, will ich gern abnehmen — von Grund der Seele zu schanen wünsche, können Sie leicht erachten. Aber, Er hat's angesangen, und nicht ich; ihm will ich anch die Maßregeln, Weg und Bahn des Ausganges anheimstellen. Ich werde keinen Augen, blick versaumen, Ihre theilnehmende Freundschaft zu befriedigen, sobalb ich nur seichst so viel Licht habe, um meine eigenen Schritte unterscheiden zu können. Ich wunsche Sie nicht anders als in Ihrer Probsey zu sehen und uns einander da ganz zu genießen.

Ein hier fludirender Inde, Ramens Enchel, hat aus Berlin einen Einfall des Menbelssohn mitgebracht, den ich nicht von ihm felbst, ungeachtet er mich schon einigemale besucht hat, sondern erst diese Woche durch die

britte Sand erfahren. Menbelefohn fon feine Werlegenheit zwifden bem Prediger bes zureichenben Grundes (Schulg) und bem in Der Buffe, mit ber lage eines Chemannes peraleichen, ber bon feiner Grau megen Smpotent, und feiner Dagb wegen Schwangerung angeflagt wird, und beiben genothigt ift Reche au geben. Wenn mir ber Ropf aufgetanmter mare, fo liefe fic aus biefer Sage etwas aber ben brenfachen Gefichtspunct ber ventie lirten Rragen , und ebenfo verschiedenen Stand. munct ber baben intereffirten Schriftfteffer berausbringen. Aber ohne nabere Beranlaffung wird es wohl auch hier fur mich ant beften fenn: manum de tabula! Sonft habe meiter nichts von meinem Scheblimini gebort, bem es immerbin wie bem Weigenforn im Evangelio geben moge!

Mit dem herzlichken Dank für den innigen Antheil, den Sie an meiner Antorschaft nehmen, bleibt es ben dem jüngken Titel, bis mir ein besserer einfallen wird. Das provinzielle gehört wie das individuelle zum Charafter meines barocken Geschmacks, den ich wohl nicht zu verleugnen jemals im Stande sepn werde. Wird die ganze Sammlung, falls sie zu Stande kommt, nicht wirklich aus lauter Diminutiven bestehen? aus Moos, das an der Baud wächst?

Was fagen Sie aber zu Leffing's theologischem Nachlaß? Es ift Schade um einige Stude, daß sie nicht ganz sind. Manches ist wohl nicht der Rede werth. Ich hatte mich eben an dem Parasiten und Compilator H...... übel und weh gelesen, fand daber besto mehr Nark, Saft und Kraft an einem Nanne, der selbst gedacht, und dem es ein Ernst gewessen, eine neue Bahn zu brechen. Unterdessen ist es doch sonderbar, daß der Genius unseres verall spornstreichs sich in das Pahstihum wieder stürzt, besonders dadurch, daß man dem Bolke die Bibel durch alle mögliche Sophisterepen zu verleiden und aus den Panden zu spielen such.

Run, mehr kann ich nicht schreiben, alter, lieber Freund, mit meinem matten Ropf. Was an Ofterfreuden gefehlt, ersese Gott des sto reichlicher durch Pfingsigaben, Ihrem dieß jährigen Wotto und Text zusblge — durch ein reines Herz, einen neuen, gewissen und freudigen Geist. Wenn es noch reine Freuden hienieden giebt, so haben sie wenigstens mit den irdischen, schmubigen Wetallen nichts zu schaffen. Erwerben, Haben, Erhalten, Answenden und recht Brauchen sind mit solchen Wartha - Sorgen und Wühen, Berfolgungen, Wersuchungen und Zerstreuungen, und ich möche fast sagen, Ansechten und

Linfen verbunden, baf ich mit ebenfo viel fe. bendiger Mebergengung, als foult bunfler Mine bung ausrufen .fann : Gelig find bie Urmen! Dir ift vor den Eaufdungen ber Rabe und Rerne fo angft, baf Sie vielleicht, anfatt des aufriebenen gludlichen Freundes, ben Sie erwarten, and nichts anderes als einen Vultejum Menem — scabrum intonsumque und irrenden Ritter trauriger Geffalt an mir finden werden. - Doch ber himmel mirb fic von felbft wieder aufflaren, und alles Schwarze Gewölfe ins Rlare und Liquide und Beitere bringen. Der und giebt leben und Beblut, wird auch des lebens Mangel aus. fullen, und bom Seufzen und Gefdren unfe. rer langen Beile erreicht, und beiben gu fei= ner Beit geben, was uns boch erfreut und ibm gur Ebre gereicht.

364. An Frang Buchole gu Danfter.

Ronigsberg ben 4ten April 1785.

Mein auserwählter, mein gewünschter Sohn, wie die Mutter des Königs Lammel, balt sich meine Muse an dieses von Ihnen selbst mir gegebene Berhältniß, welches je länger je mehr meinem herzen Genüge thut, wenn gleich dieses Geräthe eines thörichten hirten bisweilen meinem eigenen Urtheil und

Gefdmack anköstig bortomint. Die Berhalt, miffe ber Natur find mir inniger und verftand. Licher, als die gesellschaftlichen, und ich weiß tein natürlicheres, welches dem ganzen Spstein meiner Empfindung und Sympathie so ganz angemessen wäre, als dasjenige, welches sich auf Ihren eigenen Einfall bezieht, ben ich lieber Eingebung nennen möchte:

Burgeftern erhielt ich Ihre erwartete Bu-Whrift vom 18ten b. M. Die eingeschloffene Silbonette mar bas erfie, mas mir entgegens Rel und meine Aufmertfamfeit auf fic jog. Bie Gie allen meinen Bunichen gaborfommen und setbige erratben tonnen! bachte ich ober rief ich ans. Go febr mich ber Ropf interes firte und mich fur fich einnahm; fand ich boch ben affem meinem Mangel eines phofiognomi. fchen und überbante irgend eines Runft Sint nes einen Biberfpruch in mit, Ihren Schate tenriß darin ju erfennen. Ich eilte Daber gut Ihrem Briefe jum Aufschluffe. Deine bobo. Condrifde Einbildungstraft fand fo mande abilide Buge mit ibrem ungludlichen Rreunde - und mit wie viel getäufchter Sehnfucht ich mie ein anderer Diogenes einen Menfchen ober vielmehr einen Rachften gesucht; mich gang anbertrauen und auf beffen berglie de Un. und Aufnahme ich mich berlaffen tonnte, und ber eben bie Reigung batte, Experi-Samann's Schriften VII. Ab.

mente mit mir gu machen, welche ich fo eleich einem Arate, ber fich nicht felbft belfen weiß, mit jedem ber mir in ben Barf fam, verfucte, inbem ich bloß bie Erfahruna meines eigenen Glenbe anzewenden und mitantheilen fuchte. Dit eben ber Babrbeit, momit fic St. Baulus eine unteitige Geburt nannte, fab ich mich felbft als eine große Winbelpuppe an, die noch immer auf ein, ich weiß felbst nicht mas fur ein, Bunber feiner Entwicflung, Musbilbung und lebenermecfenber Liebe feines Angmalion obne Soffmung gehofft. Sollten Sie ber Jungling fenn, ben Gott bas an ansgeruftet, mich alten verfteinerten Oncrates - Wenigstens wollen wir und ben unferer leibliden und perfouliden Infammen. funft weber bendeln noch fcmeicheln, fonbern Babrbeit foll unfere Krepheit ober bie Rech. te bes Cigenthums untereinander entideiben.

## 365. An Berber.

Ronigsberg ben 14ten April 1785.

Serzlich geliebtefter Freund, Sartfnoch ift vorigen Frentag angefommen. Bon ben vice Eremplarien ber Grundlegung ber Metaphyfif ber Sitten, bie an demfelben Tage aus Salle für ben Berfaffer augefommen find, hat Dippel eines erhalten. Sonntags frühe, da eben Darkfnoch ben mir war, bekam ich biefes jumt Durchlesen, womit ich auch in einigen Stunden fereig wurde. — Sie können fich feicht vorschellen, wie? Statt der reinen Bernunft ift hier von einem andern hirngespinft und Jost die Rede: vom guren Willen. Daß Kant einer unserer scharffinnigsten Köpfe iff, muß ihm auch sein Feind einräumen, aber leider ist dieser Scharffinn fein boser Damon, sakt wie Lussing's seiner; benn eine neue Scholaktif und ein neues Papstihum find die beiden Midas. Obren unseres herrschenden soculi. Ich freie mich auf den zweiten Theil ihrer Ibeen.

.. 366. Un ben Rriegsrath Scheffner,

Abnigsberg ben 22ten April 17854

Ich habe am worigen Bußtage meinen Kirchgang gehalten mid ben erften Besach in ber Stadt ben orn. Ar. Rath Dippel abgeliegt und ben Orn. Prof. Kant. Beym ersten mein Gelübbe, wie St. Johannes weder zu effen noch zu trinken, leider weiblich gebrochen, und vom letten — wo nicht ohne all mein Berdienst und Burdigkeit, doch wider und über alle Erwartung — mit einem noch für kein Geld seilen Eremplar seiner Grundlegung der Metaphysik der Sitten beehrt und erfreut worden.

Die bren Beiefe bon meinem hill lege ich verfprochenermaßen ben, mit Mangeln, bie ben Mantel ber driftlichen Liebe nothig haben.

herr Ricolai hat mir geftern die Ankunft feines fünften Theiles angemelbet. Mach' End' o hert, mach' Ende, könnte man auch hier mit der alten driftlichen Kirche fingen, — denn aufgenommen febn wirb.

Mein Kreund in Duffelborf bat ben aans gen Borfall mit ber Strftin Galligin mir ins Reine und Rlare gebracht, bag die gange Sade für mich abgemacht ift. Aber in bet grofien Begebenbeit bin ich noch vollig im Denfeln und nicht einen Schritt weiter. Un Briefen fehlt es gar nicht; nichts als Episoben, bie meine Rendierbe unt Bewunderung unb Meianna meiner ganzen Seele aufs bochte treiben. Alles fommt auf einen Sanntbrief an, bon beffen Fortgang er faft in jeber 34. fdrift Melbung thut. Er macht gegenwartig eine Meife, wenn Bitterung und Beg nicht felbige verzögert - und biefe wird entscheiben ob er hieber fommt, oder ich ben I. Jul. ju Frankfurt an der Oder fenn foll; wie Sie leicht erachten tonnen, - aut Gefellichaft und Bedienung für einen alten unbeholfenen Dams - in Begleitung meines jungen guchfes, ber fo viel Locher bat, baß er um 5.Uhr aufficht,

mehrentheils vor meinem Aufstehen ausgehe, bioß Mittag halt und fich gleich wieder bis 7 Uhr Abend unsichtbar macht, dann schläfrig und mübe zu Bette eilt. Wir haben Macbeth angesangen; den Dechant von Killerine verschot er, und liest, das Stottern ausgenommen, erträglich, ohne es die ganze Zeit über getrieben noch einen Ansang von einiger Besteutung hier gemacht zu haben unter kinem Vagabunden, der sich für einen Professor Toupet aus Warschan ausgab.

١

367. An Berber.

Sonigeberg ben gten Dai 1785.

Atter, liebster Freund, Landsmann und Gevatter, Um alles in der Welt willen beschwöre ich Sie, nicht die geringste Erwartung meiner zu haben. Es ware unverantwortslich, wenn Sie die geringste Rücksicht auf meine blinden molimina zu reisen nehmen wollsten, zum geringsten Nachteile so wesenelicher Pflichten, als Gesundheit und Geschäfte uns auslegen. Noch ist es gar nicht ausgemacht, ob ich reise, od ich Erlaubnis dazu, und besonders, aus dem Lande zu gehen, erhaltez Erstere Erlaubnis hängt lediglich von der Gen. Udministration, lessere unmittelbar vom Rönige ab. Was Anderen so leicht fällt, ist für

mich mit Schwierigkeiten verbunden, die theits pon meiner Phantasie, theils von meinem besondern Schickale abhängen — und beide von Rleinigkeiten, welche niemand zu sehen noch zu fühlen im Stande ist. — Aus Mangel befferer Einsichten und Mittel, muß ich mich an einen etwas türkischen Glauben, so gut ich kann, sesthalten. Soll ich kommen, so som ich fommen, so som ich sommen, so som ich sommen, so som ich sommen, so som ich sommen, so som ich som ich soll ich nicht, so scheitern auch die besten Maßregeln im Schoß des Hafens; und in die ser Boraussehung biete ich der ganzen Kako dämonologie Troß.

Unterdessen ift es mir lieb, daß Sie mir genau Ihre ganze Lage und den bequemften Beitpunct bestimmen. Wird etwas aus meiner Reise, so melde ich es Ihnen, und an welschem Tage des lieben Augusts ich eintreffen werde, um nichts als Sie und ihr hans zu genießen.

Ich habe Ihre Ibeen seitbem zweymal selesen, aber felbige nicht zu hanse gehabe, um
fle mit ber Recension ber Allg. Litt. Zeitung vergleichen zu können. Kant hat mich burch Erkenntlichkeit für meinen Sohn gefestelt, um eben wie Sie jedes Misverhaltnis zu vermeiben. Den alten Adam seiner Aucorschaft ben Seite geseht, ift er wirklich ein dienkfertiger, uneigennühiger, und im Grunde gut und ebel gesinnter Nann von Salenten und

Merbienften. In Ihren Ibeen find mianche Stellen, die auf ihn und fein Soften wie Afeile gerichtet ju fenn fcheinen, ahne baß Sie an ihn gedacht haben mogen; und ich vermuthe ebenfo, baß in feiner Recension mandes nicht fo arg gemennt gewesen fenn maa. ald es vielleicht von Ihmen gedeutet wird. Ja. ich mache taglich in meinem baufe die Erfahrung, bag man aus twen Gefichtspuneten fic immer einander widerforechen muß, und niemale einig werden fann, und daß es unmaglich ift, diefe Gefichtspuncte ju wechfeln ohne fich die größte Gewalt anguthun. Unfer Bif fen ift Studwerf; Diefe große Babrbeit ift fein Dogmatifer im Stanbe recht gu fublen, wenn er feine Rolle, und noch dazu que fpielen foll; und burch einen unvermeidlichen - Cirfel ber reinen Bernunft wird die Stepfis felbit jum Dogma. -

368. Un ben Rriegsrath Scheffner.

Ronigsberg ben 12ten Dai 1785.

Bergeben Sie, höchstuchrender Freund, daß ich so spat antworte und so wenig von meinen alten Bersprechungen und Schulden abtragen kann. Die kalte Witterung hat auf meine ganze animalische Deconomie so viel Einstein, daß ich zu allem unfähig bin, und mein

Gemäth ift fo wand - und unruhig - meint Loof so wuste -

Ich bin erft gestern mit Neder fertig geworden. Das Ende übertrifft bennahe ben
Anfang. Ich habe mich an dem kleinen Capitel über den Esprit de système nicht sate leseift aussiehen und ins Deutsche soncentrires
zu kannen. zu einem politischen Manual obes
Dandbüchlein. Das Rapnal an diesem Wert Antheil haben soll, ift mir sehr unwahrscheinlich. Wenigstens hat Necker's Philosophie und
Politik ein ganz anderes Gepräge, und ist von
ganz anderm Schrot und Korn.

Jemand, ber es wiffen fann, versicherte, daß fr. Prof. Kant Ihnen auch ein Exemplar feiner Grundlegung verehrt. Soust batte ich meines schon zum Durchlesen mitgetheilt, welches ich beplege, ohngeachtet ich es zum zweitenmale wieder vornehmen wollte.

Reine Bernunft und guter Bille find noch immer Worter für mich, beren Ber griff ich mit meinen Sinnen zu erreichen nicht im Stande bin, und für die Philosophie habe ich feine fidem implicitam. Ich muß alfa mit Geduld die Offenbarung dieser Geheimniffe abwarten.

Den deutschen hemperhais lege ich ben, weil das lette Gesprach Simon noch nicht

im ber Erundfprache erfchienen — und es sin Bergnügen ift, bas Bachethum biefes Schriftftellers in ber platonischen Gabe zu bialogiren, zu beobachten.

Empfehlen Sie mich ber Frau Kriegsräthin und erinnern Sie fich ben ihren Spaziergangen, wie die Aegopter ben ihren Schmänfen, einer traurigen Gekalt.

Mein Sohn wird fich Ihres geneigten Unbenfens murbiger ju machen suchen. Seine altefte Schwefter giebt mir eben so viel hoffnung und Frende durch gute Gerüchte, denn ich sehe fie nur alle Wonate Cinmal, und ein fittsames Mädchen ift mir lieber als ein lebhaftes jur Lochter.

## 369. An grang Buchels.

Ronigsberg ben 19ten Jun. 1785.

Mein auserwählter, mein gewünschter Bohn, In so einem Falle ift es recht, Bater und Mutter nicht unr zu vergessen, sowern auch zu verlassen — Agglutinandum est amori, Daß Sie mich weber vergessen noch verlassen, hat mich Ihr letzer Brief überzeugt, ben ich den 15, d. erhielt. Wer eine Chefrau sindet, der sindet was Sutes, und kann guter Dinge sepn im Herrn, sagt Galomo Spraylil, 22. Dieses sanste Joh, diese seichte

Luft gebeihe auch ju Ihrer Erquiefung und

Wenn ich auch nicht schreiben kann, so muß ich Ihnen doch wenigstens antworten. Die einzige herrschende Jode meines Gehirns ist auch Reisen. Ich habe den 1. d. meine Bittschrift ben der hießgen Productal Direction beshalb eingegeben, um mir die Erlaubnis dazu auszuwirken, wohn selbige auch willig und bereit war. Ocr Bericht ist deschalb auch mit derselben Post abgegangen, aber noch keine Untwort von der General Udministration eingelaufen, welche mir Director Stockmar sogleich beime Empfange mitzutheilen versprach.

herber schiefte mir 1781 bas bamals ganz neue Werk Ihres Saint-Martin. Es hat keine Wirkung ben mir gemacht. Um meinen Durft zu stillen, ist jedes neben mir sließende Bächlein eben so gut, als jene tiefen unterirbischen Brunnen, die gar zu kuhlend für mich sind. Wir mussen und erst einander sehen, nm von hoppothesen zu reden. Weder ein Borleser noch Amanuensis ist für mich, weil ich zum Verstehen und Urtheilen selbst lesen und selbst schreiben mus, selbst mit eigenen Angen, mit eigener Haub.

Bas find alle Bequemlichkeiten unterweges — wenn man nicht zu Saule ift? Der beim! babeim! Eine Klopflocksche Ode auf bie bentiche Gottin Samfrena! Rar Schabe bag feine einzige meiner Schwärmerenen poetisch ift.

'Ich babe biefen gangen Rachmittag im St. Martin gelefen; es geht mir aber: mit ibm, mie mit bem Spinoja; benbe mieben fteben meinem Dagen, an bem bie Schuld vielleicht liegen mag. Es wird mit lieb fenn. wenn Sie mir a postoriori mehr ju fagen: im Stande fenn merben, ale ich a priori ju abde ben vermag. Alles ift eitel, fagt ber Prebiger. Sunt lacrymae renum - o quantum est in rebus inane! Ich weiß feinen andern : Rath. als - 98 bein Brob mit Freuden, trinf beis nen Wein mit gutem Muth - Brauche bes Lebens mit beinem Weibe bas bu lieb baft, fo lange bu bas eitle leben baft, bas bir Gott unter ber Sonne gegeben bat, fo lange bein eitel Leben mabrt. Rimm auch bas Krenz beffelben auf bich und trag es 36m : ju Liebe und Ehren nach. Er bat für bas Enbe mie für den Anfang beffelben - für alles geforgt. Sammlen Sie-mir recht viel far unfere Octoe ber - Abende, und fur das vecuum immengum meines ericopften Ropfs bis auf ein granum salis, bas ich nicht gern mit allen gnoftischen · Solauden vertauschen mochte. Miso som 20. Oct. bis jum II. Dob. wenigstens lebe ich ben, mit und unter Ihnen, nicht wie ein Baft, fondern wie ein Rind im Daufe - und frene

mich im Geift auf biefes Abendmal meine Lebens. --

Gott sey Ihr Schild und großer Lohn!— Dhue Woth erwarte ich keine Zeile von Ihnen, und werbe das Nothburftige nicht ermangeln zu melden. Bergeffen Sie ja nicht, mein wohlthätiger Freund und Bruder in Geist und Wahrheit! die Cardinaltugend eines jungen handwaters und einer jungen handmutter, das Bepspiel hänslicher Deconomie zur Schopfung eines Paradiests und der besten Well daheim.

379. In grang Buchele nach Paris.

"Ronigsberg ben 26ten 3un. 1785.

Wein auserwählter, mein gewänschter Bohn, Den 22ten b. M. zu Mittag, ba ich eben ben ersten Suppenlössel zu mir genome men hatte, schickte mir mein Rachbar, ber Director Stockmar, burch einen seiner Secrebire die Resolution ber General Administration pur worin mir die Erlaubniß zur Reise rund abgeschlagen wurde. Dieses mir und allen meinen Freunden unerwartete und paradopt Rein! vermehrte meinen Appetit anstatt ihn zu schwächen. Ich solgte aber doch dem Rathe eines Freundes, den Morgen darauf durch tin Hausmittel die übergelausene Gaste ein

wenig abguführen. Alfo haben wir beibe jege runde Gewißheit, baß ich nicht reifen tann, nicht reifen son. Diefe runde Gewißheit ift wir frenlich lieber als die schmeichelhafteste Laufchung, die mir hier jedermann eingebildes.

— Befriedigen Sie nur ihre philosophische Rengierde, nur erwarten Sie feine wirfliche Erneuerung von St. Martin. Diese Erwastung bennruhigt mich eben so fehr als Ihre Erwartung von meiner eienben Gegenwart.

Ich habe bie beiben erften Ubschnitte Des Erreurs et de la Verite burchgewatet. Es geht mir aber mit ihm wie mit bem Baruch Spinoja. Das wenige, was ich bavon verftebe, macht mich theils gleichgultig, theils mistraulich gegen alles übrige was ich nicht verftebe. Das wichtigste für mich wird einmal senn, Ihre Erfahrungen mit meinen Ahnbungen zu vergleichen. Seit Abams Fall ist mir alle Guen fis verbächtig wie eine verbotene Frucht.

In einem treuen Urm fich feines Lebens freun — Seinen Freunden giebt Er's schlafende Gott nehme Sie beide in feine gnadige und beilige Obbut!

371. An ben Rriegsrath Scheffner: Ronigsberg ben iten Jul. 178%:

Diefen Morgen habe ich Ihre gutige Bufdrift vom 24ten v. M. mit ben beiben Buchern mich im Geift auf diefes Abendmal meines Lebens. —

Sott sey Ihr Schild und großer Lohn! — Dhue Woth erwarte ich keine Zeile von Ihnen, und werde das Rothdurstige nicht ermangeln zu melden. Bergessen Sie ja nicht, mein wohlthätiger Freund und Bruder in Geist und Wahrheit! die Cardinalingend eines jungen Handwaters und einer jungen Handmutter, das Bepspiel händlicher Deconomie zur Schopfung eines Paradiests und der besten Welt dabeim.

379. In grang Buchele nach Paris.

"Ronigeberg ben 26ten 3un. 1785.

Mein auserwählter, mein gewänschter Bohn, Den 22ten b. M. ju Mittag, ba ich eben ben ersten Suppentoffel zu mir genommen hatte, schickte mir mein Nachbar, ber Director Stockmar, burch einen seiner Secrebire die Resolution ber General Administration zu, worin mir die Erlaubniß zur Reise rund abgeschlagen wurde. Dieses mir und allen meinen Frennden unerwartete und paradope Rein! vermehrte meinen Appetit anstatt ihn zu schwächen. Ich folgte aber doch dem Rathe eines Freundes, den Morgen darauf durch tin Sausmittel die übergelausene Galle ein

١

wenig abinfabren. Alfo haben wir beibe jege runde Gewißheit, baß ich nicht reifen fan, nicht reifen fon. Diefe runde Gewißheit ift mir frenlich lieber als die schmeichelhafteffe Lan-schung, die mir hier jedermann eingebildet.

— Befriedigen Sie nur ihre philosophische Rengierde, nur erwarten Sie keine wirkliche Erneuerung von St. Martin. Diese Erwastung bennruhigt wich eben so sehr als Ihre Erwartung von meiner elenden Gegenwart.

Ich habe die beiden erften abschnitte Dos Erreurs et do la Verite durchgewatet. Es geht mir aber mit ihm wie mit dem Baruch Spivoga. Das wenige, was ich davon verftebe, macht mich theils gleichgultig, theils mistraulich gegen alles übrige was ich nicht verftebe. Das wichtigste für mich wird einmal senn, Ihre Erfahrungen mit meinen Ahndungen zu vergleichen. Seit Adams Kall ist mir alle Guon fis verdächtig wie eine verbotene Frucht.

In einem treuen Arm fich feines Lebens freun — Seinen Freunden giebt Er's schlafends Gott nehme Sie beide in feine gnadige und heilige Obhut!

371. An ben Rriegsrath Scheffnet: Ronigsberg ben iten Jul. 178g.

Diefen Morgen habe ich Ihre gutige Buforift vom 24ten v. M. mit ben beiben Buchern

erhalten. Mittags ben Brn. Rei Ruth Sinbei mie Brit. Stadtrath Birth und Rammer . Se. eretde Bod gefpeist; letteren in meinen flei. nen Sain Ramre mitgenommen, wo ich and meden ber Ueberfestung die nothige Bor. und Abrebe genommen. Birgil ift niemals fo mein Bertrauter gewefen, wie themale Soras, ben ith einige Jahre fang alle Cage lus und gleich. wohl nun faft ausgefchwitt babe - und poetifche Hebetfebungen fint gar nicht mein Rad. Um nicht forebe au toun, babe ich intr fein Berf ausgebeten - und wie es in meinem Ropfe ausfleht, tounen Sie leicht erachten. De Ibre Letrure burth meine hurudgegangene Reife gewinnen wird, bangt, wie dues, bon Beit und Gut ab. Geffern melbete mir Sartfnod, bas ber Bergog an bie Regierung gu Mietau gee forieben baben foll, Die Onvertntenbenten-Stelle mare bereits von ibm befest. Gott gebe, daß es mabr fen, und Derber burch feine Berpfianzung gebeffert fein moge! Go mare ich durch feine Untunft fcablos gehalten. Beb-Nis hat eine abichlägige Antwort bom Ronige felbft erhalten, bie ihm noch bitterer als mie febmeden muß.

S. Mitaife ift ein elender Roman und in meinen Augen etwas argeres. Sarvens Cice-to ift febr fireng in ber Zuricher Litteratur be-

urtheilt worben, die ben langweiligen und nafemeifen Con der Berliner ju übertreffen fucht.

372. An ben Arfegerath Scheffnet.

Ronigsberg ben 8ten Suff i 285:

Ich war eben mit Abelung über ben Stol fertig und munfchte Ihnen auch denfelben mit theilen an tonnen, ba ich diefen Morgen Ihren Brief erhielt. Um mir ben Gang ju erleicha tern, gab ich bem Boten die Bucher mit um Ihnen in meinem und Sill's Ramen gu banfen, bem ich bereits mit voriger Doft den in Belfchland gehabten Berinft gu erfeten fo gludlich gewesen bin. Im Rothfalle wurde ich mich nicht gefcamt haben, auch eine ere plicite Furbitte bei Ihnen ju thun. Es marein bloger Gindruck frifcher That, und fein Bint, bag ich Ihnen meine Freude über ben unvermutheten Empfang bes erften Golopfennige meldete; ich nehme ben Ihrigen jest als Erfat meines Borfchuffes an. Debr als 18 Ducaten batte ich ibm nicht jugebacht, und was ich gewünscht, hat er erhalten-

Borgestern befam ich mabrend ber Predigt, Die Br. Scheller im f. Hofpital hielt, einen impetum nach Weimat gu fchreiben, weil ich feit Pfingsten noch ben Dank fur die zerftrem

ten Blatter foulbig bin, und unt ben tweiten Theil ber Ibeen andbrutflich ju bitten notbie fand. 9th babe mit viel Erbanung mehr wie einmal einen merkwurdigen Briefwechfel von Garbe und Biefter über bie Beforaniffe bet Broteffanten in Unfebung bes Catholicismus delefen, in ber laufenben Monatidrift. Endel's Mimit war bas Bud, über bem ich Abren letten Brief erhielt. 3ch fenne wedet bas Theater, noch bie neueften Stude, auf bie er öftere verweist; alfo blot ber fconen Korm wegen; Die Materie felbft ift mir gleich gultig. Ebenfo babe ich nicht die geringfte Sache fenntnif von ben Georgicis, wordn es bent Reberfeber nicht feblt. Seinen Kleiß babe ich erfeben, und et foien gufrieden mit ben wenis gen Anmerkungen, bie ich über bas zweite Buch gemacht - ich noch mehr, iheine Berlegenheit, in bie Sie mich wirflich gefest, fo gludlich überftanben ju baben. Ebeile mich ju tachen, theils bas in mich gefeste Bertrauen ju er wiedern, babe ich biefem fabigen und murbis gen Manne bas Gelubbe gethan; Sie wenig. frens feben Monat gut erinnern, gu feiner Bef. pflanjung an die biefige Rammer Bebulflich in fenn. - Reine voetifche lieberfesting gebort it meinem Reffort, und ich bin burch meine Dypodondrie so nackt und eifel wie ein Mar-Toas. Mpe.

Abehrng hat in seinem erften Abeile die Scherflein viermal citier. Ben einer neuen, Auflage werde ich mahl abn selbst, die lettras, aur lo patriotisme, das Eloge des Boltaire und des Rolord Marchal von d'Alembert auch eitiren mussen, weil es unmöglich ist, die zu- sammengkfehren Auspielungen ohne einen Kingspreife zu versiehen.

14: 373. 2 373. 28n. @exber.

Ronigsberg ben toten Buff 1785.

Um Pfingstage Abends erhielt ich, lieber alter Freund, Ihre unverwelklichen Blatter zu meiner und meiner hiesigen Freunde größten Freude, und bachte mich selbst zu bedanken mit Mund und Armen in meinem und Aller Ramen. Meine Ahndung ift eingetroffen, und war nicht bloße Dypochondrie oder schwermuthis ge Grillenfängeren. Ich bin zufrieden, und hab in Gattes berz und Sinn mein Berz und Sinn ergeben, wie ich vor einer halben Stunde aus Ihrem Weimarischen Gesangbuche gestungen habe

Strafen Sie nicht mein Stillschweigen burch Buruchaltum bes zweiten Theiles Ihrer Ibeen, bie schon au Johannis fertig senn solle ten, Laffen Sie zich jammern bes armen Presbigers in ber fasten, bamit er nicht auf bem bamann's So aften VII. 26.

ten Blatter foulbig bin, und uni ben gweften Theil ber Ideen ausbrutlich ju bitten norbig fand. 3th babe mit viel Erbannna mehr mie einmal einen merfwurbigen Briefwechfel son Garbe und Bieffer über bie Beforgniffe ber Aroteffanten in Unfebung Des Catholicismus delefen, in ber laufenben Monatidrift. Endel's Mimit war bas Buch, über bem ich Abren letten Brief erhielt. 3d fenne webet bas Theater, noch bie neueften Stucke, auf bie er öftere verweist; alfo blog ber fconen Rorm wegen: Die Materie felbft ift mir gleich. aultia. Ebenfo babe ich nicht bie geringfie Sachi kenntniß von ben Georgicis, wordn es bent Reberfeber nicht fehlt. Seinen Kleiß babe ich erfeben, und et ichien aufritden mit ben wentgen Anmerfungen, bie ich über bas zweite Buch armacht - ich noch mehr, meine Berlegenheit; in die Sie mich wirklich gefett, fo glutflich aberftanben ju haben. Ebeile mich ju rachen, theils bas in mich gefeste Bettrauen ju erwiedern, babe ich biefem fabigen und tourbis ven Manne bas Gelübbe getban, Sie wenia. frens feben Monat zu erinnern, zu feiner Berpflanzung an die biefige Rammer Bebulflich zu fenn. - Reine poetifche Ueberfegung gebort gu meinem Reffort, und ich bin burch meine Dypodondrie so nackt und eckel wie ein Mar-Toas. Mbe.

Abeinng hat in feinem erften Sheile die Goderflein viermal citirt. Bey einer neuen Auflage werde ich mabl ibn felbff, die lettras, aur lo patriotisme, das Cloge des Boltaire und bes Wolord Warechal von d'Alembert auch eitiren muffen, weil es unmöglich iff, die zuschminnengeletten Auspielungen ohne einen Finsagszeig zu verfleben.

## , 373. An Oexber.

Ronigsberg ben roten Juli 1785.

Um Pfingstage Abends erhielt ich, lieber gler Freund, Ihre unverwelklichen Blatter zu meiner und meiner hiesigen Freunde größten Freude, und dachte mich selbst zu bedanken mit Mund und Armen in meinem und Aller Namen. Meine Ahndung ift eingetroffen, und war niche bloße Dypochondrie oder schwermuthis ge Grillenfangeren. Ich bin zufrieden, und hab in Gottes berz und Sinn mein berz und Sinn ergeben, wie ich vor einer halben Stunde ans Ihrem Weimarischen Gesangbuche gestungen habe

Strafen Sie nicht mein Stillschweigen burch Buruchaltung des zweiten Theiles Ihrer Ibeen, Die schon um Johannis fertig fenn solle ten, Laffen Sie sich jammern des armen Presbigers in ber Qusten, bamit er nicht auf dem bamann's Schriften VII. Ib.

Wege verschmachte, und erftenen Se mich mit guten Rachrichten von Ihrer Wallfahrt jum Earlebabe, und daß felbige ber lieben Theano gebeihlich gewesen ifi.

Rad bem Gerücht im Sollfteinifchen, 160non ich aber nichts weiter gebort, erbebt : fich eines in Mietau, bas ber berge an bie bortige Regierung gefdrieben, bie erlebigte General. Superintenbenten. Stelle bereits befeht gu baben, und mon vermuthet, bag bie Rammerherein Elifa Sie baju vorgefchlagen babe. Bott gebe, baf biefes mabr, und Ihnen anfanbig Tenn moge. Bielleicht wird Ihr Glud in eben den Gegenden, wo es die erften Bluthen getragen, auch ju feiner Reife fommen, und Sie benfen auch an Ihre alten Berbinbungen obne Reue gurud, und mit einigem Antheil an einen Durchzug burch unfer armes Baterland, bas vielleicht nicht immer eine Stiefmutter gegen feine Rinder bleiben wird, und wo fo manche Bruber fich an Ihrem Biederfeben ftarten und laben werben.

Run auf die molimina meiner Reise zu kommen, so wissen Sie, daß Bucholz ben Iten Jul. meiner erwarten wollte zu Frankfurt an der Oder. Dieser Abrede zufolge kam ich den Iten Juni bei der Provincial Direction ein mit meiner Bittschrift, mir einen Urland auf drey Monate ben der Gen. Administration

bewirten. Deine Gefunbheit mar ein gans natürlicher und gegrundeter Bormand: ich wollte meinen Freund Lindner ju Salle im Borbens achen in Rath gieben, und hatte Samilien-Ungelegenheiten mit einem Freunde abjumachen. Stodmar beforberte bie Bittfdrift mit allem Dachbrud, und jebermann machte mir weiß. bal ich meinen Endtwed leicht erbalten murbe. Rury barauf erhielt ich Dadricht, bag bie Rurffin Galibin burd ihren Bruber, ben Grafen Somettan, obne mein Wiffen und Wife len die Erlaubnis zu meiner Reife betrieben . und letterer von de la Dave be Edunar bie mundliche Berficherung erlangt, bas man mir auf ben gangen Binter Erlanbnig ertbeilen murbe, ohne bas ich nothig batte, ben Ronig felbft bamit ju behelligen. Run fcbien mit felbft ber Bergug ber Untwort ein gutes Borzeichen. Wie mar mir aber zu Duthen wie ich ben 22ten b. D., nach bem erften Boffel Suppe, burch einen Secretar ber Direction die Resolution erhielt, worin mir die Reise rund abgeschlagen murbe! ....

Run, hochwardiger Bater und Fremb, ich thue Ihnen meine Ohrenbeichte, und bitte um Abfolution meiner Schoff- und Bufen Sunben. Mein damaliges Mittagsgericht war eine berbe Schuffel grane Erbsen mit Rindfleisch gefocht. Den grauen Erbsen zulieb war mein Wege verschmachte, und erfreuen Sie mich mit guten Rachrichten von Ihrer Wallfahrt jums Caffebabe, und daß felbige ber lieben Theano gebeiblich gewesen ift.

Dad bem Gerucht im hollfteinifchen, 160pon ich aber nichts weiter gebort, erhebt fc eines in Mietau, baß ber herzog an bie bortige Regierung gefdrieben, bie erlebigte General. Superintendenten. Stelle bereits befett in baben, und man vermuthet, bag die Rammerhergin Elifa Sie baju vorgeschlagen habe. Bott gebe, baf biefes mabr, und Ihnen anfanbig fenn moge. Bielleicht wird Ihr Glud in eben den Gegenden, wo es die erften Blus then getragen, auch ju feiner Reife tommen, und Sie benfen auch an Ihre alten Berbinbungen ohne Reue gurud, und mit einigem Antheil an einen Durchjug burch unfer armes Baterland, bas vielleicht nicht immer eine Stiefmutter gegen feine Rinder bleiben wird, und mo fo manche Bruber fic an Ihrem Bieberfeben ftarfen und laben merben.

Run auf die molimina meiner Reise zu fommen, so wissen Sie, daß Bucholz ben iten Jul. meiner erwarten wollte zu Frankfurt an der Oder. Dieser Abrede zusolge kam ich ben Iten Juni bei der Provincial. Direction ein mit meiner Bittschrift, mir einen Urland auf der Monate ben der Gen. Administration

au bewirten. Meine Gefunbheit war ein gang natürlicher und gegrundeter Bormanb; ich woll. te meinen Freund Lindner gu Salle im Borbengeben ju Rath gieben , und hatte Samilien-Ungelegenheiten mit einem Freunde abjumachen. Stodmar beforberte bie Bittfdrift mit allem Rachdrud, und jebermann machte mir weiß, bağ ich meinen Endywed leicht erhalten murbe. Rury barauf erhielt ich Rachricht, baß bie Burfiin Galigin burch ihren Bruber, ben Grafen Schmettan, ohne mein Biffen und Bif. len Die Erlaubnif ju meiner Reife betrieben und festerer von de la Sape be Launan bie munbliche Berficherung erlangt, baf man mir auf ben gangen Binter Erlanbniß ertheilen murbe, ohne bas ich nothig batte, ben Ronig felbft bamit zu behelligen. Run fchien mit felbft ber Bergug ber Antwort ein gutes Borgeichen. Wie mar mir aber ju Duthe, wie ich ben aaten b. D., nach bem erften goffel Suppe, burch einen Secretar ber Direction bie Resolution erhielt, worin mir bie Reise rund abgeschlagen murbe!

Run, hochwarbiger Bater und Fremb, ich. thue Ihnen meine Ohrenbeichte, und bitte um Abfolution meiner Schoß- und Busen. Sund ben. Mein bamaliges Mittagsgericht war ein ne berbe Schuffel graue Erbsen mit Rinbsteisch gekocht. Den grauen Erbsen zulieb war mein

Wege verfcmachte, und erfrenen Se mich mit guten Rachrichten von Ihrer Wallfahrt guns Earlebabe, und daß felbige der lieben Theano gebeihlich gewesen ift.

Rad bem Gerucht im hollfteinischen, wonon ich aber nichts weiter gebort, erbebt' fich eines in Mietau, baf ber bergeg an bie bortige Regierung gefdrieben, bie erlebigte General. Superintendenten. Stelle bereits befett au haben, und mon vermutbet, bag bie Rammerherein Elifa Sie baju vorgefchlagen habe. Bott gebe, baf biefes mabr, und Ihnen anfanbig fenn moge. Bielleicht wird 3hr Glud in eben ben Begenden, wo es bie erften Blus then getragen, auch ju feiner Reife tommen, und Sie benfen auch an Ihre alten Berbinbungen obne Reue guruct, und mit einigem Antheil an einen Durchzug burd unfer armes Baterland, bas bielleicht nicht immer eine Stiefmutter gegen feine Rinder bleiben wird, und wo fo manche Bruber fic an Ihrem Bieberfeben ftarfen und laben werden.

Run auf die molimina meiner Reise zu tommen, so wissen Sie, daß Bucholz ben Iten Jul. meiner erwarten wollte zu Frankfurt an der Oder. Dieser Abrede zufolge kam ich den Iten Juni bei der Provincial Direction ein mit meiner Bittschrift, mir einen Urland auf der Monate ben der Gen. Administration

in bewirfen. Deine Gefunbheit mar ein aans nathrlicher und gegrundeter Bormanb; ich woll. te meinen Freund Lindner ju Salle im Borbens geben in Rath gieben, und hatte Samilien-Un. gelegenheiten mit einem Freunde abzumachen. Stodmar beforberte bie Bittidrift mit allem Rachbrud, und jebermann machte mir weiß, bağ ich meinen Endswed leicht erhalten murbe. Rury barauf erhielt ich Radricht, bag bie Rarftin Galigin burch ihren Bruber, ben Grafen Somettan, obne mein Wiffen und Bill. len bie Erlaubnif ju meiner Reife betrieben . und letterer von be la Bave be Caunan bie munbliche Berficherung erlangt, bal man mir auf ben gangen Winter Erlaubniß ertbeilen wurde, ohne bag ich nothig batte, ben Ronig felbft bamit ju behelligen. Run fcbien mit felbft der Bergug ber Untwort ein gutes Borgeichen. Wie mar mir aber gu Duthe, wie ich ben 22ten b. D., nach bem erften goffel Suppe, burd einen Secretar ber Direction bie Resolution erhielt, worin mir bie Reise rund abgefcblagen murbe!

Run, hochwardiger Bater und Fremb, ich thue Ihnen meine Ohrenbeichte, und bitte um Abfolution meiner Schof nud Bufen Sunben. Mein damaliges Mittagsgericht war eine derbe Schuffel grane Erbsen mit Kindfleisch gefocht. Den grauen Erbsen zulieb war mein Bater im Lande geblieben. Sunft find bie weisen durchgeschlagen mein Leibgericht, aber auf meine alfen Tage nimmt mein Geschmack an den granen, mahr und mehr zu. Wir aben im Sain Mamre, und ich verschlang meinen Wittige mit einem so grimmigen Wolfshunger, mit selcher, Kachgier, wie man hier zu Lande last, als wenn de la Sape de Launay, und Grodart in der Schiffel gelegen hatten. Gleich nach der derben Mahlzeit dot ich meinen Sohn auf, mich zu begleiten, um einige Gänge nach der Stadt zur Erleichterung meines schwer beladenen Serzens und Magens zu thun,

36 finde in dem gangen Drama biefer Begebenheit einen unfichtbaren Leitfaben einer bobern Borfebung und Regierung, bem ich blindlings zu folgen fouldig und willig bin. Mußer, Diefer Pflicht bes innern Menfchen ichien mir auch bie abschlägige Antwort eine bop. pelte Boblthat fur mein Fleifc und Blut, ein Aliment meines vielleicht lacherlichen Da fe fes, ben ich aus patriotischem ober pharifaifdem Gifer ben welfden bunden gefdworen habe. Es mare eine beimliche Laft fur mich gewefen, biefen Beutelfcneibern ein foldes Blud, als ich mir ehemals traumen laffen, ju berbanten ju haben. Aber biefes Gluck im Traume murbe and wie ein leerer Schlaud fur mich; und um meine Obrenbeichte, lieb.

fter Derber, zu vollenden, waren Sie und noch zwen andere Freunde, (die mir Gott gegeben hat, sagte Abam im Paradiese) Schuld an meiner Verlegenheit, durch Ihre Ungeduld und Erwartung und Zurüftungen, Freude und Ehre von mir zu erleben, die Ihnen gewiß sehlgeschlagen wäre.

Rach ber Lage aller Umftande weiß ich alfo nichts flugeres und befferes anzufangen, als ftille und rubig ju fenn, bis mein unbefannter Bobitbater mit feiner inngen grau aus Paris jurudfommt; benn ibn ju feben ift mein Sauptgefcaft und das größte Bedurf. nif, bas ich allem lufternen Genug ber Areund. fcaft porgieben muß, ju bem ich ftumpf und fteif bin - Bon feinen Umftanden weiß ich fein lebendiges Bort, fo febr ich anch einige Winke parüber erwartete. Seine Diat icheint feiner Gesundheit eben fo nachtheilig ju fenn, als mein unbandiger Appetit ben meiner figen. ben lebensart. Der Unterfchied, gwifden ber Defonomie eines febigen Junggefellen und ebelichen Sausvaters muß erft durch Erfahrung, und fann nicht a priori erternt werben. Den innern Charafter meines Bobitbaters fann ich aus feinen Briefen und ber Sombathte auferer Geffinungen lefen und ichließen; aber bie außeren Data erfordern eine andere Evidenz. Er bat mir immer zu einem Saupteriefe Boffi pung zemacht, ben ich aber noch nicht erhals ten Nun weiß ich noch kein einziges Wort, was ihn bewogen und wozu? sondern ein bloßes: Nimm hin, dank Gott, und bekummes te dich um weiter nichts.

Sie sehen, liebster Derder, ich bin nicht im Stande einen Brief ju schreiben; so murbe ift mein Ropf, so leep. Gott erhalte fie besto gesunder, und lasse die Brunnen. Eur an Ihnen und Theapo gesegnet seyn, und sord bere den Fertgang ihrer Ideen und Blatter. Wenn Sie fein Deutsch können, was soul ich sagen? Ihre beiden jüngsten Schriften find bewährt wie das Silber im Liegel und das Gold im Ofen.

## 374. In ben Rriegerath Scheffnes. Ronigeberg ben 20ten Juli 1785.

Dr. Scheller ift gestern abgereist. Bell ich meinem Gaste nichts zu essen gegeben, so bielt ich es für meine Pflicht, mich wenigstens ben benjenigen zu bedanken, die ihn nicht haben berhungern lassen. Darunter gehörte auch Dr. Diaconus Kraft, den ich gestern im Bordengeben besuchte. Da fand ich ein Buch, das er gelieben hatte, mir aber gleichwohl so gefällig war auf einige Stunden zu überlassen, und das ich ihm hente frühe wieder abgelie-

fert mit taufend Dank wegen eben fo violer. Freudenthranen, womit ich es gelefen, tros ber vielen fcmeigerifden und befperaten Ans. Drucke. Ich bin Ihnen nichts im Stande als Den Titel bavon abzuschreiben: "Bhilosophische Worlefungen über bas fogenannte neue Teffament, bon Gelehrten fur nicht gelehrte Denfer ohne Glauben und Unglauben." Wenn ich Berru Rraft wieberfebe, will ich ihn bitten. es Ihnen mitzutheilen. Rachftens fcreibe ich nach Burid, um mich nach bem Ramen biefes wurdigen Schriftfellers ju erfundi. gen. Dichts grundlicheres tonnen wir gegen die Babrtbifden Offenbarungen erwarten, und feinen beffern Beweis gegen alle die apofalpp. tifden Eregenten, Die ju Erbichtungen ihre Buffucht nehmen, weil fie nicht lefen tonnen und dem einfaltigen Buchftaben nicht gemachfen find. Ach wie fcon ift mir ber imvere Stul in diefen philofophischen Borlefungen, und feine Eritif über bie impure Buricher Ueberfehnng bes f. g. R. E. So muß man afs Philosoph lefen, und eben fo foreiben! leiben und handeln i. e. leben!

In einem Briefe von Maller in Schaffhausen finde ich den Berfaffer der Chiliasmus-Geschichte genannt heinrich Korrodi, der auch die Bluttheologie gegen Lavater geschrieben. Er soll ein kleiner, höckerichter Candidat sepn und wie eine Mifgeburt ansfeben, mit eine großen braunen Perude.

Ihr gutes Bepfpiel hat vorigen Sonntag ben 17ten b. M. ein Päcken von 17 Ducaten nach fich gezogen. Sie können leicht benken, wie ich mich über bas Glück gefrent, und wie angflich ich für seine Erkenntlichkeit besorgt bin. Meine gute Nachbarin, die bren Rronen Loge übersandte es mir für den Bauberer Hill.

375, An G, G, w. Aueremalb.

n in ... Ronig, Cheng ben agten Jul. 1785,

Meine Absicht ift es wohl nicht gewesen, würdigster Freund, daß Sie Ihre Remgterde bezahlen follten. En Mensch ver mit re Onkiten von hier bis nach Nom gefonmen, hat an 30 mehr uls zu viel, am von Wien nach seiner Drimat zu gelangen. Unterbeffen danke ich in meinem und feinem Banken. Einen frohlichen Geber hat Gott lieb, wie geschrieben fiehleiter bat ausgestreuet und gegeben den Armen, seine Gerechtigkelt bleibt in Ewisseil. 2 Corl IX. 7. 9.

Sie werben vielleicht in dem ffeinen ber frauten Briefwechfel nur einen gang gemeinen Ropf finden, aber der wenigftens gute Kufte hatz und das Serg ficklige frufet als unfer Kopf bentt - ein guter Wills ift branchbarer als eine noch fo reine Bere nunft.

— Natur und Erbe, die unfer allen Mutter ift, feb Ihre Bibliothef und Lieblings- ftubium! Die Autorschaft Ihrer Rufe ein Stenbild Ihres Lebens, das Sande und Tu- Be, Kopf und herz hat. Gott mache Ste dum gesegneten und fruchtbaren Stamm; gesnommener Abrede gemäß aber zum Zeugen Ihres Glücks und Ihrer Breude dero tief ergebeinen Frend und Diener:

3. Q. A.

... 376. An ben Artegarath Sheffner.

Borgestern kam ein Fuhrmann aus Berlin mit einem großen Pack Bicher von Dicolach. Ich lief gleich um ben Eröffung bestelben geschwärtig zu sehn, schlehder meinen Arm voll nach Hungen Arbeite von Bliefen Brief mit dem ten Ihren Arm voll von Lien Ihren Arm voll von Lien Ihren Armen Das Beste nater weinem Armvoll war; Biographizen der Gelbsmörver (7 aus Liebe, 3 aus Armuch, was ans Chysele, 2 aus Boshrit und Schickal) was Cescartifante wenschicken Stenes, von Dofn, w. Excartifansen, auf dessen Erzählungen sur spupfindsanse Detter ich auch ausmerklam ger

macht morben. - Die nachgelaufenen Merk bes Montesquien baben einen murdigen lieben feber gefunden. Seine Betrachtungen über bit Urfachen bes Bergnügens an Litteratur und Runftwerfen, find mir icon befannt gewefen, und gang trefflich. - Briefe nach Gichkabt; find pon Ochloger, betreffen feinen Briefwedfet, und vertheidigen die Bublicitat, die balb 2mm Modeworte werden wird, wie Bonularisat. - Journal aus Urfftabt pom Berf. bes Momans meines lebens und Beter Claufe, mird fanm ein zweites Stud erleben. If bas nicht ein herr von Aniage, ein großer Bußganger und Schmierbans in Brofa und in Berfen? Er folage balbe Andrufungs . und Fragezeichen bor, mit einem Comma anfiatt eines Punctele Meiftere Sittenlehre ber Liebe und Che iff von gleichem Schlage mit feinen fibrigen Compilationen. — Schlaters ballifche Monatsschrift enthält Ueberfehungen aus Doid und ift eben fo wenig der Rede wereb als Debe, bie ju Gera bergustommt, jum Beften ber Sieben Jugend, die bas alles nicht ju lefen im Stanbe ift, was man in ihrem Beffen fcreibt. - Der beutiche Buidauer betrifft hauptfächlich bas fatholifche Deutschland, und ift noch das erträglichfte ber neuften Journale. Dit biefem ganzen Stoß eilte ich gefient Apende guruct, um mir einen neuen in bolen.

Bum Glud war foon alles geborigen Orts abgegeben, und ich fand bas Deft leer-

Wie saner einem zwen Bande von Predigten werden, habe ich auch ersabren, auch nicht zum Durchlesen selbige eigentlich Ihnen zugedacht. Nun habe ich auch von Blair's Vorlesungen die Uebersehung, die ich ein wenig gegen den Text halten will. Blair hat eine Lauterkeit, eine Schönheit in seinem Stol, die durch eine Uebersehung nicht erreicht noch übertragen werden kann. Sein Portrag soff eben so unnachahmlich sepn.

377. an & R. Courtan, geb. Couffgint, nad Riga.

Ronigsberg ben oten Mug. 1785.

Meine ghtigfte Freundin, Sie thun gor nicht gut, daß Sie allein in der Stadt bleiben und nicht an der Gesuschaft Ihrer Fran Schwester auf dem Lande Antbeil nehmen, und zu Dause por Ihrem Fenker an Ihre abwesenden Freunde benken. Der Fall zwie schen und beiden ist nicht so ähnlich wie Sie sich einbilden. Sie baben, geliehteste Freundin, Ihren Willen gefriegt, und sind unzufriedener als ich, der nicht seinen Willen befommen. Dielleicht wurde es mir schlimmer als Ihnen ergangen senn. Ich bin ganz rubig, schame und gräme mich nicht, bin eben so gleichgiftig ats heftig, nirgends und allemthalben ju hanse, kann aus nichts auf der Welt, am allerwenigsten ans mir felbst klug werden, und mitten in der größten Verzweistung genieße ich einen Frieden, der höher ist als alle Vernunft und so sicher wie Abrahams Schoff.

: - Bas qualen Sie fich mit bem beimmeh, faft mochte ich fagen: sans rime et sans raison? Dr. Courtan bant Ihnen fein Dans in Ordnung, woben ibn Shre Gegenwart mehr binbern als forbern murbe. Denriette lebt unter Aufficht einer Mutter und Schweffer auf bem ganbe, mid benft aus blofer Bof-Inff. gewiß nicht aus Roth nach Riga. Und mit ben lieben Rungen - ich bin ja felbft einer gewefen und habe auch einen - bie And Bagu prabeftinirt, Bater und Mutter gu vergeffen. - Gegen bas Beimweb foll bas alte Sprichwort probat fenn: wohl aus ben Angen, wohl aus bem Ginn. menichliche Batur gewöhnt fich eben fo gut an Abmefenheit als Gegenwart, an Mangel als Heberfluß.

Bon perber.

Beimar ben 4ten Mug. 1785.

Glud auf, lieber, alter Freund! Wir find gludlich und so giemlich gefund aus bem Karlsbade wieber ein=

netroffen, und bas erfte wornach ich, ba bie Bergungeit meiner Buruckgebliebenen vorbey waren, fuchte, war ein Brief von Ihnen. Reben an lag unter einem bloben Ginfalus an mich ein Brief an Gie, mabifcheintich bon Buchole, ben ich alfo fogleich mit biefen Beifen, ben erften bie ich in Weimar Schreibe, begleite. Da fo biel Freundeshande fich in bas Spiel, Gie nach Dentichland. gu bringen, gemengt haben, fo tann es nicht fehlen, bağ einer vom anbern nichts weiß, und 28. Sie viels leicht icon ben mir vermuthet hat. Leiber aber hat es wie ich aus Ihrem Briefe febe, auch bier gebeißen : homo proponit etc. Und mich freut's, baß Gie fich ben launay und Grobart nicht anfechten laffen, vielmehr has bofe Gericht Coloquinten, wie jene Propheten . Rinber, gefund verfcludt haben. 3ch bin überzeugt, wenn ein menfolicher Entwurf lange tocht, wirb er befto ges nießbarer; vielleicht mare alles noch roh gewesen, wenn Sie fich mit Ihren neuen Freunden biefes Jahr ichon gefeben batten, Run mich febe ich, mit Ihren Erlaubi nif, nicht in biefe Babt; ich will teinen neuen blubene ben Sproß an Ihnen feben, ber ich Gott Lob auch nicht mehr bin, fonbern ben alten, von ber Conne ausges brannten Stamm, wie mein Bergensfreund Perfius bie Gebichte bes alten Maro nannte. Wir fennen uns von alten Beiten, und haben uns fomobl in brudenber Sons nenhige als in ber brennenben Bintertalte gefannt : alfo tommen wir wie zwen Schatten jenfeits bes Gips

١,

aufammen : NB, bas ber Stor in biefer Beit fliebe, auf mabricheinlich bie Dber ober bie Saale fen. Denn ich gebe nichts weniger als meine aute Soffnung auf , sumal fie für biefes Jahr ober biefen Monat vereitelt fcheint. Um besto beffer! ba wirb, ba mus besto eber etwas barans werben. Et muß fich boch eine Belt finben, unb eine Derfon finden, bie Gie auf Monate wenigftens aus Ihrem Rer-Ber befrene; wir wollen auch baran benten. In ber Belt habe ich nicht bavon gewußt , bas eine Reise aus Ibrem Kanbe fo bart batt im Carlsbabe find ja gange Erupps Betflüet in Dienften, gewelen. Sind Gie allein benn gu ben Batten Rebar und ju ben Gegelten Defec verbammt, obne einen Bauch anberer Buft gu genießen? Aber genug! Schreiben Gie mir, liebftet Alter, was Sie borgunehmen Billens fint. Benn B. Ihnen nochs mals ein rendes - vous giebt, fo bacte ich, Sie gins den unmittelbat ins Cabinet, liefen bie Urfache ber Gefunbbeit und Confultation mit bem Arate aus, und fors berten bie Reife blog bringenber Gefcafte wegen. In unferem Sahrhunbert respectirt man nichts als Gefcafs tes je weniger fie bebeuten, besto geehrtet find fie. Und mir ift gefagt, bas ber alte Lanbesvater in feinen ans ten Stunden felten etwas abschlagt, was biefer Art ift. Benigftens ift Ihnen ein rofus de main de maître glorwärbiger, als bas signé Launey. Doch über bas alles werben Gie felbft am Beftett walten, und B. Brief muß ben Musichlag geben. 3ft's nicht bente wirbs

morgen fenns: Alfa höfffens ein Jahr gewartet, und wir alle find ein Jahr reifer!

Der zweite Aheil ber Ibeen ift vom Auchbrucher mit Sie spedirt, und vielleicht schon in Ihren handen. Sobald Sie ihn gelesen, erfreuen Sie mich mit einend Betwa barüber, ehrwürbiger Must! Mir ist burch bas Carlsbad, wo ich seben Tag 15 warme Bechet? und bas 5 Bochen lang getrunken, rein abgespult worden. Also komme ich vom Lethe her, und erwarte nach allen Stöffen im Wagen und allem Gebräng im Mabe, gute nene Rabt eines imeiten Lebens in mets nem Alter.

Som Euperintenbenten in Mietau welf ich nichtet; bie Frau v. b. Recke hat einige Worte harüber int. Carlebade vertoren, bie aber eher ju erkeinen gebengt baf irgendwo einer aufgeraffe fen.

Leben Sie wohl, armer gebundener Promethens; meine arbeitselige Mitgefährtin, die in ber Ratur etwas anderes ift, als ber blaue Dunft einer Theano, (ben ich bem Publicum vorgemacht habe) grußt Sie schwesterlich und herzlich.

. 378. In Derber.

Ronig & berg ben igten Mug. 1785.

Ihren Brief vom 4ten erhielt ben 13tent jn großer Freude und Troft. Gort 206, bag Sie glucklich und ziemlich gesund wieder zu Haufe getominen finde - Dan gweite Cheil Ihrer Ideen ift noch nicht angekommen. Schon genng, bak er heraus ift, und daß Sie an mich gedache haben. Seben Sie mich blok als Ihren innigsten Lefer an, der wie der Freund des Brantigams fleht und ihm zuhört und fich hoch freut über des Brantigams Seimme. Diese Freude wächste mit jeder Ihrer jungsten Schriften. Ben dieser Aube eines gang sympathetischen Genusses habe ich weber Activität noch auffrande zu nrthellen.

Det Inhalt Abrer Ethiage and Daris wat mir icon befannt, weil vier gang gleich laurende an einem einligen Sage abjegungen mas ren, mit irgeltowo auf meiner Reife eingwe holen. Bas, far. zine unermabete Aufmerfe: famfeit und Sorgfalt, womit ich ibn obne meine Schuld quale, und er mich! Ich babe ibn um alles in ber Welt gebeten, an nichts eber ju benfen, als bis gr wieber ju Saufe fenn wird. Sein Bunich und mein eigener mar es, ben gangen Winter mit ibm jugubringen, weil es wirklich nicht lobnt, uns einander im Bluge ju feben, und ich ihm feinen fo auten Aufenthalt fier, wie er mir bei fich, verichaffen Tann, ich auch in Gelellicaft meines Sohnes alle-Renbeit und Seltenbeit einer zweiten Beimat zu fomeeten im Stane de ware, weil er obne Amtegeschäfte und noch ohne bhne alle Familien , Sorgen lebe , und bas erfte Jubel . und Fremjahr einer glücklichen Che fevern takn.

Sie tonnen fich leicht vorftellen, liebffer Gevatter und Freund, mit mas fur Grillen ich ju fampfen gehabt habe, um ju wiffen , ob feine Frengebigfeit, plobliche Deienth und Retfe mit ber bkonomifchen Rlugbeit jufammen befteben konnten, und ob auch achte Gelbfiliebe bas Daf feiner Rachftentiebe mare. Bas Sie mir in Unfehung feines Charafters querft melbeten, murbe von gavater und Satobi befatigt; und jeder Brief enthielt neue Bemeife und Aufschluffe, aber noch mehr Anoten und Rathfel ju neuen Entwicklungen. Bon unferer gemeinschaftlichen Angelegenheit, nen Abfichten mit mir und Beweggrunben, weiß ich noch bis auf biefe. Stunde nicht das gerinefte, und eben fo unwiffend blieb ich in Unfebung feiner außern Lage. Dufte ich nicht auf feine Erben Ruemat nehmen, wie er für meine Rinder geforge batte? 3mar mar ich an feinem Mibverffandniffe unfdulbig, und boffe es auch auf jeden Rall zu bleiben, ben ein Menfc vorberfeben fann. Dbne Data aber läßt fich wenig vorherfeben, und ich hate te feinen anbern Data, als bie unveranderte Dauer feiner großmuthigen und thatigen Damann's Schriften. VII. Ih. 18

Gefinnungen, ju benen mit alle Pramiffen unbefannt und verborgen find.

Sill ift icon ju Anfang bes Manate bon Wien abgereist. Es wate mir lieb, wenn ich aus Beimar Radrict von ibm erbielte. merben ben roben ungefdliffenen Stein nicht nerfennen. Ronnen Sie ibm einen Winkel in einem auten ehrlichen Birthebaufe anweifen wo er fich ein paar Tage ausruben fann, und mollen Sie, fich ein paar Abende feine Eben. theuer borfcbreben laffen, fo thun Gie mir bamit einen großen Gefallen. Denn ich febe biefen mir lieben Onefimum (oder Rathanael. wie ibn Lavater umgetauft bat) als den erften Rreund meines Joh. Dichel an. Sagen Sie ibm, bag-Reichardt in England, ift, und ich feine Empfehlung nach Berlin fur ibn babe. Dicolai fann er von felbft befuchen mit einem Brufe pan feinem Better Jacobi, ben ich beute Mittag bitten werde, beghalb an ibn an fdreiben. Mendelefohn fann er auch bon mir ale einen unveranderlichen Freund bearußen.

Ich besuchte gestern einmal unsern Oberbofprediger Schult, ber mir die Acten einer Erscheinung zu lesen gab, die viel Aufsehen macht. Es betrifft eine Bande von Religionsspottern, die aus 50 Studenten der Theologie bestehen soll. Sie geben fich für Kantianer aus; tonnen weber Samthianer Coom bent bernchtigten Genner Denbeidiobne beiBen aber noch eigentlicher Dunftanen Ein Rreis . Calculator Stouls in Domnau bat einen Bobn ; ber fic ben feinem Bater auf balt, mit bem bortigen Pfarrer Riberel in Befanntichaft fommt. Diefer murbiar Mann embfiehlt ibn jum Dofmeiffer ben einem Wont. main- Bie fein Untergebener eingefennet wird, plat ber Bebenteifter mit feiner bieber beimilichen Beisbeit auf einmal berans gieber, mabne ibn, alles bisher gelernte, als Pfaffendefchibas, ju bergeffen ; und fich nummehr ber morglifchen Rubrung feines Sofmeifiere lu überkoffen. Diefer Unfug wird immer blend licher und lauter bon tom getriebens Wibst in ber Rirde. Der Bfarrer ichreibt einen gan; vernüpftigen und gefetten Brief an ibn, fundigt ibm allen bieberigen Umgang und Butritt in feinem Saufe auf, und beflagt es, ihmitum Bofmeifter in Borfcbag gebracht gu haben dierauf fommt eine Untwort getie chien et loup; worauf wieder eine absette und grundliche Replif bom Menrer erfolge, bie der junge Menfc unt Bush und Unverfchants beit erwiedert, worauf fic Biebel vermußigt fieht, an bas Confiforines ju berichten. Der Urbeber diefes gangen Sandete bat alles geflanden und fic mit vier feines Gelichters unterfdrieben; daß frine: Gittenlehre, n noch ger fante. Wernunt, noch offentliche Glückeligkeit wis bem Christenthume ibekeben: finne. Ob Rant von diefen ebenfo ärgerlichen als lächer lichen, Worfall unterrichtet ift, weiß ich nicht.

Ich bin so glicklich gewesen, Blair's lecturenrom Phetoric, and belles lettres hier zu fudn. malte Andgaberist in 4. mit des Verfassers Bilde geziert. Wie es dem Adung wäglich ugewesen, udieses herrliche Wert so schooletzu beurtheiten, weiß ich nicht. Blair führt ein Maunscript von Adam Smith's Borlesungen an; das was dieser seiner Theory of mytiments über die Sprache angehängt, gestisst mit nicht recht, ungeachtet ich est das mals zu Verlagen der Zeitung übersetze.

379. An S. B. Sattined.

Ronigsberg ben ibten dug 1785.

Ift es ein Bunber, liebstembarte fnoch, wenn Gie bedenken, was Sie vergimgenes Frühjahr ausgestanden haben, daß die Weben nachkouten? Finden Sie die stigende Lebendart nachtheißis warum find Sie Ihr eigener Richter und heuter? Ift es ein gottgeeren Richter und heuter? Ift es ein gottgefälliges Opfer, sich zu Tode zu arbeiten? hat er und nicht selbst ein Bepfpiel der Kuhe gegeben? Kein Beruf bringt das mit sich,

fondern es ff das Beisen einer ifrauntschen Leidenschaft, und einer selauischen Furcht vor Dunger und theurer Zeit, und eines heidnischen Unglaubens an Seine Borforge über uns und die unfrigen. Ja, sagen Sie, Arzt hilf dir selber! Auch als ein guter Wirth sollten Sie sich ein weuig Ihrer übertriebenen Arbeitseligkeit schamen, Run Gott wird, alles, zu leiten wissen, ift sie unverhofft Blair's Lectures in zwen schonen Quartbanden ause

Lectures in zwen iconen Duartbanden aufgetrieben, und den erffen Theil der Ueberfesting meines alten Rebenbublers mit dem
Original verglichen, das in allem 47 Aorlefungen enthält, wovon nur 13 geliefert sind;
denn durch eine unbesingte Theilung der dritteit zählt der Ueberseter 14 für seinen ersten
Theil: Ben allem öffentlichem Lobe ist der
Mann ein naseweiser purisischer Sudler, der
sehr willkührlich zu Werke gehr; ungeachtet sich
seine Arbeit ohne Vergleichung ganz gut lesen
läßt und dem Sinn auch nicht eben Abbruch
thut. Seine paraphrastischen Flick-Redensarten und ganz überstüffigen Verbindungsfornieln, die er einträgt, sind ganz unausstehlich, und verdunkeln alle Präcision und die
größten Schönheiten seines Schrifsellers.

## 380manben Spiegerath Sheffner-

m 16: #3 4 Ronigablig ben 25ten Mug. 1785.

br. Wagner hat einige Eremplare pbilofophifden Borlefungen verfdrieben, und Ihnen auch eines jugebacht; es mare mir aber lieber, wehn Gie erft bas Buch vorber anfeben modten und er Ihre Ertlarung abmartete. 3d habe es in einigen Stunden burchlaufen muffen, und mein außerordentlicher Befdmad murbe vielleicht burch einen ber erffen bollandifchen Baringe gefdarft, Die eben bamals mit ber Poff angefommen maren, und ben ich mit bem Buche jugleich pergebrte. Die Recenfenten in Rurnberg und Salle fceinen nicht ben einer fo gunftigen Diat und mit fo gutem Appefit gelefen ju baben. 216 Gelehrter ift man taum im Stande, ein foldes Werf ohne Gifersucht ju loben, oder es gebt ihm auch wie einem Kamel por einem Rabelobr.

Deute ift unser Freund herber in fein 421es und fein vierter Sohn Abelbert in fein 7tes Jahr gegangen. Diefer doppelte Geburtstag ift von mir heute ben unserem Oberburgermeister gefepert worden.

Montobbo ift mit bem zweiten Sanbe glactlich zu Ende. Bigir's Bortefungen habe ich mit ber lleberfegung verglichen, welche uch fonst recht gut lesen latt, aber in ber Bergleichung unendlich verliert, nicht aus dem von Ihnen angegebenen Grunde, sondern aus Baseweisheit, Leichtsinn ober Gleichgültigkeit bes Uebersepers. Reine Seite, wo nicht Flickwörter und Redenkarten vorsommen. Ich hatte eben so gern die Uebersepung der Predigten verglichen, weil ich auch nicht recht ben englischen Styl darin erkenne, aber ich habe das Original nicht austrelben können.

:16

4.

Ñ.

l-i Eš

1

Sacks Bortrag ift auch mehr nach meinem Geschmack als ber gar zu wortreiche Jollikofer, der fast in lauter Exclamationen und
Interrogationen betet und predigt. Derl'erste
Theil seiner heiligen Reden über den Werts
des menschlichen Lebens ist das erste und einzige Buch, das ich bisher von ihm gelesen,
und ich vermuthe, daß unser Kirchenrath
R.... ehemals aus dieser Quelle zu reichlich geschöpft, und mir selbige daher ein wenig trube gemacht hat.

Uebermorgen hoffe ich auch mit meinem 55ten Jahre fertig zu werden, an bem ich mich gang mitte geschleppt. Bie erwarten Sie bier, und ich munschte Ihnen etwas neues aus erfter hand mittheilen zu können. — Der Geschmack eines hungrigen und eines gu-fternen fann auch bisweilen zusammentreffen.

aufammen : NB, bag ber Stnr in biefer Belt fliebe, und mabrideinlich bie Ober ober bie Caale fen. Denn ich aebe nichts weniger als meine gute hoffnung auf, gumal fte für biefes Jahr ober biefen Monat vereitelt fceint. Um besto besser! ba wirb, ba muß besto eher etwas barans werben. Es mus fich boch eine Beit finben . und eine Derfon finden, bie Sie auf Monate weniaftens aus Ihrem Rer-Ber befrepe; wir wollen auch baran benten. In ber Belt babe ich nicht bavon gewußt , bas eine Reise aus Ihrem Lanbe to bart batt; im Carlebabe find ja gange Trupps Betlinet in Diensten, gewesen. Ginb Sie allein benn fu ben Butten Rebar und zu ben Gegelten Mefen verbammt, bhie einen Bauch anberer Buft au genießen? Aber genug! Schreiben Sie mir, liebfier Miter, was Sie porzubebitteft Billens finb. Benn B. Ihnen noche mals ein renden -vous giebt , fo bacte ich, Gie gins den unmittelbat ins Cabinet . Hefen bie Urfache ber Befunbheit und Confuttation mit bem Arate aus, und fors berten bie Reife blog bringenber Gefcafte wegen. In unferem Sahrhunbert respectivt man nichts als Gefchaffs tes je weniger fie bebeuten, befto geehrtet fint fie. Und mir ift gefagt, bas ber alte Lanbesvater in feinen aus ten Stunden felten etwas abschlägt, was biefer Art ift. Benigftens ift Ihnen ein rofus de main de maitre alorwarbiger, als bas signé Launay. Doch über bas alles werben Gie felbft am Beften walten, und B. Brief muß ben Musichlag geben. 3ft's nicht beute wirbs

morgen feint Alfa böckens ein Jahr gewartet, und wir alle sind Ein Jahr reifer!

Der gweite Aheil ber Ibeen ift vom Bachbrucker am Sie spebirt, und vielleicht schon in Ihren handen. Sobald Sie ihn gelesen, erfreuen Sie mich mit einent Fetwa barüber, ehrwürdiger Must! Mie ist burch bas Carlsbab, wo ich jeben Tag 15 warme Becher, und bas 5 Wochen lang getrunken, rein abgespülkt worben. Also komme ich vom Lethe her, und erwarte nach allen Stoffen im Wagen und allem Gebräng im Made, gute neue Mähr eines zweiten Lebens in mele unes Alles.

Som Caperintenbenten in Mietau weiß ich niches; bie Frau v. b. Rede hat einige Borte barüber int. Carisbade vertoren, die aber eher zu erkeinen gebens, daß irgendwo einer aufgeraffe fen.

Leben Sie wohl, armer gebundener Promethens. imeine arbeitselige Mitgeschrtin, die in ber Ratur etswas anderes ift, als ber blaue Dunft einer Theano, (ben ich bem Publicum vorgemacht habe) grußt Sie schwesterlich und herzlich.

. ,378. 2n Berber.

Ronigsberg ben igten Mug. 1785.

Ihren Brief vom 4ten erhielt ben 13ten jn großer Freude und Troft. Gott 206, bag Sie glucklich und ziemlich gesund wieder zu 391. In ben Rriegerath Scheffner.

Ronigsberg ben Iften Gept. 1785.

Ich mus mich wegen zweper Difberffandniffe mo nicht rechtfertigen, boch wenigffend ben Ihnen entschuldigen. Ben aller meiner gegenwartigen Schmache, bas geringfte Lluge ju benfen ober ju fcbreiben, bat es mir faunt einfallen fonnen, Bollifofer und Dt . . . . Att paaren. Ben allem Eindruck, ben bes erften Schönbeiten auf mich gemacht, wiberfiebt etwas in feinen Reben meinem Gefchmad, bas ich nicht ber Dube werth gehalten ju untera inchen, und ich damals mir erflatte burch pas Plagium bes Schrevers, ber aber ben alten Eramer, wie man mir gefagt, ju feie nem Stedenpferd mehr brouchen foll. erfte Band ber Prebigten über bie Burbe bes Menfchen ift meines Wiffens bas erfte Bud, bas ich von ihm gelefen. Quumebr weiß ich. baß es an jener Uffociation meiner Einbildungse fraft nicht liegt, foubern mehr an meiner Ibiosputrafie, Die bas Bortreiche, bas Gleiche formige, bas Abgezirfelte, bas Runfmäßige, das über und über redende für unnatürlich bålt.

Der zweite Theil von Monbodds hat für mich wehr Inhalt gehaht als der erfte. Unftatt mit ihm gar nichts zu schäffen haben zu wollen, bobe ich mir, seine alte Metaphusst verschrieben, so schwer sie auch meinem Bengel sallen, mird, Seine Oppothese aber pon Erstudung der Sprace ist immer in meinen Augen eine Grundluge, die mie eine schäplische Kliege alle seine übrigen Untersuchungen vereitelt. Sprace und Spracktunst find imen verschiedene Dinge, wie Vernunft und Phistosphie.

Der Benfall; ben Denbellfohn mit feil wer Metten finden wird und fich jum Bordus verfprechen fann, foll ihm feine Befper - Leas Livn pon mit gitteben, ba ich ttebr meine Schwarbe dis meine Starfe fuble, und Gott Los feinen Brief mehr noch Billet, viel mes niger ein Buch febreiben fann: 3ch habe ein Jahr lang über Spinoja's Sittenlehre gebintet ohne um ein haar weiter gefommen' it fenn. Menbelsfohn und feine Frennde finb über ben Berbacht bes Atheismus fehr aufaebracht gemefen, ungeachtet ich benfelben für einen blogen Uftieismus ober Dialect ber reinen Bernunft halte und bafur erflart babe. Leffing foll auch jum Spinozismus, Ginem und Ale lem, seine Zuflucht genommen haben, als. ber lebten Theorie feines Chriftenthumes. Die. fer fleine Umftand bat feine Biographen irre gemacht'- und durch alle biefe Episoden bin ich auf meine Idee einer Detafritif über ben

381. In ben Ariogarath Sheffner.

Sonigeberg ben 16ten Sept. 1785.

Ich mus mich wegen zweper Difperfiant. niffe wo nicht rechtfertigen, boch wenigftens ben Ihnen entschuldigen. Ben aller meiner aegenwartigen Schmache, bas geringfte Linge au benten ober ju fcbreiben, bat es mir faume einfallen tonuen. Bollifofer und R . . . . . Aupaaren. Ben allem Eindruck, den des erften Schonbeiten auf mich gemacht, wiberfiebt etwas in feinen Reben meinem Geschmad, bas · ich nicht ber Dube werth gehalten ju untera suchen, und ich bamale mir erflatte burch bas Plagium bes Schrevers, ber aber ben alten Cramer, wie man mir gefagt, ju feie nem Stedenpferd mehr branden foll. erfte Band ber Urebigten über bie Burbe bes Denfchen ift meines Wiffens bas erfte Bud, bas ich von ihm gelesen. Quumehr weiß ich. baß es an jener Uffociation meiner Einbildungs. fraft nicht liegt, foubern mehr an meiner Ibialoufrafie, die das Wortreiche, das Gleiche formige, das Abgezirfelte, bas Runfmäßige, bas über und über rebende für unnatürlich bålt.

Der zweite Theil von Monbodde hat für mich mehr Inhalt gehaht als ber erfte. Anfact mit ihm gar nichts zu schäffen haben zu wollen, babe ich mir seine alte Metaphusst verschrieben, so schwer sie auch meinem Bene tel fallen wird. Seine Dupothese aber pon Erfindung ber Sprace ist immer in meinen Augen eine Grundlüge, die mie eine schöpliche Kliege alle seine übrigen Untersuchungen verschiebene Dinge, wie Vernunft sind imen verschiebene Dinge, wie Vernunft und Phistosophie.

. Der Benfall, ben Denbellfohn mit feil ber Detten finden wird und fich jum Bordus perfprechen fann, foll ihm feine Befper - Leds Bipn pon mit gitteben, ba ich ttebr meine Somate als meine Starfe fuble, und Gott Lob feinen Brief mehr noch Billet, viel mes niger ein Buch febreiben fann Ich habe ein Sabr lang über Spinoja's Sittentebre gebrutet ohne um ein haar weiter gefommen it feon. Menbelefohn und feine Freunde fing über ben Berbacht bes Atheismus fehr aufgebracht gewesen, ungeachtet ich benfelben für einen blogen Aftieismus aber Dialect ber reinen Bernunft halte und bafur erflart babe. Leffina foll auch jum Spipozismus, Ginem und Ale lem, feine Buflucht genommen haben, als ber letten Theorie feines Chriftenthumes. Die. fer fleine Umftand bat feine Biographen ire gemacht' - und durch alle biefe Episoben bin ich auf meine Ibee einer Detafritif über ben

Purismus der Bernunft und Sprache, die ich schon feit 1781 im Schilde geführt, juruckgestracht worden. Aber in meiner Lage habe ich weber Lust den Mund aufzuthun, noch durch meine Gansefiele jur Menschenverklügerung wer zum Weh ihres Aergernisses eine Zeile benzutragen.

Die beste Philosophie über die Sprache babe ich in dem Buche eines hentschen Schulmannes gefunden, der mit der letten Meste mannes gefunden, der mit der letten Meste nicht habe, auftreiben ben hiesigen Buchlaben nicht habe, auftreiben beinfte beiste Ment von unerfanntem Verdienste beiste Meiner, und ich besiefe von ihm blost eine bebräische Grammatik. Seinen Bersuch einer an der menschlichen Sprache abgebildeten Vernunfilebre hoffe ich in einer Auctroit au erhalchen.

Partfuoch hat mir die Schrift über Offenbarung, Christenthum und Indenthum gerschieft, welche ich benlege. Ich bin jest aller sophistischen Schleichwege überdruffig, und wünsche nur, daß ber noch immer unbefannte Berfasser der Borlesungen die gerade, einfältige Bahn, welche er so glücklich eingeschäftige Bahn, welche er so glücklich eingeschaften, fortsehen und vollenden möge. Dieste verbindet das älteste und neuteste; das nie vialste und paradoreste für nieinen Geschmad.

Wonats und einer Derade find. Ich hater mir aber ben Unterschied größer porgestellt; weil ich karglich die Shee hatte, von einem febr galanten Juden fur einen Siebziger ans gesehen zu werben.

382. In ben Arfegarath Cheffner.

Ronigeberg ben isten Sept. 1785.

Da bie folochte Bitteenng mich ju Saufe halt, habe ich bie brem erften Prebigeen bes Zollikofer wiederholt, um mein Vonne theil theils zu berichtigen; theils mir: fetoft gu erflaren. Sie beobachten mit Ihrer in wohnlichen Beinheit, baß ber Benfall mid ein wenig fchen mache und jum Biberfprach geneigt, vielleicht gar ju einem beimlichen Reide. Diese Qualitas occulta meines Dig. trauens macht mich gleichwohl auf feine Art unfahig, Diejenigen Talente, auf Die ich nicht ben geringften Unfpruch machen fann eind zu benen mich bie Matur ober mein eigenes Diffverftanbniß berfelben verfchnitten bat, besto inniger ju bewundern und jutere tennen. Aber mein Geschmad ift einmal, liebet gar nicht metheilen, als nach bem blogen Unfeben ber Perfon ober Sache.

4 3 Anllifofter: verbintitt. mitt. bem: Beichtbum feiner Borache: einen fehr gluttliche Detonomie ber: Marte für ben Berfand und bag bere. Die Schnur, feiner Friegen, Andernfangen und Mabefrauren iftentoller ficht und idlarine für Die Ginbilbungefraft. Geim Mechanismus ift voller Sommetrie. In feinen Gebeten, Abtbeilungen und Anwendungen ift Einheit und funft. liche Beriebung. Diete Schonfeiten" und Energigen find fo fichtbar und fo finnlich, daß nur ein Blinder und Canber felbige leugnen pher, in: Zweifel niebeit. fante to abert eben fo menig bie Labtologies und Einformigfeit; und baffich felbige mit einer ebenmäßigen Genanig. beite und Guidens fühle und ein wenig aberelaubifc die evangelische Armath und Ginfalt den Ethpicismis und ihrer Holplogie im Betemilund, Lehnen unendlicher und inniger worsighes weil ich fur Babriceinlichkeit, weniger reinbar bin als für Bahrheit. 200 1 me Die Bahl bes Lextes fel mir gleich auf, anduchte Rubnbeit gefiel mir - intell man pop; feinem einzigen Menichen, auch nicht bom gangen menfchlichen Gefchiechte, fagen atann, im frengften und eigentlichften Berfichte, bas ihm die gange Watur anserworfen, gewesen fev. ale bon bem einzigen Individuo und Ibeal, woranf ein gewißer Lehrer ber Stiben bie fe prophetifche Stelle gebeutet. Wenn and

ber Spenichgebrauch es einem Rober erlaubt, von jedem Auterthan ju fagen, mas bas eb gentliche Pedvitet ber Fürfen und Monarchen ift' fo kesteht boch der Grund des Christent thums oder bei Form! beffitben nicht in einem blofen Spruchfebenuch.

Die Frage bes Rammerers: Bon wem rebet ber Pfalmift? ift boch wenigstens einem
andachtigen Lefer erlaubt — wenn gleich ber
andachtige Buborer bes Predigers Fragfucht
gebuldig aushalten muß, und die wenigsten
richtig ju antworten taum im Stande find.

Ift. in biefem Kalle non Menfchen ibet. baupt bie Rede, fo verliere ich fast alleit Sinn und Bufammenhang; weil ich gan nicht begreifen fann, bag unferer Ratur baburch Leid gefchehen; bag; felbige, etwas, geringer als ber Engel bber Gotter ibre gerathen , mib ball ber bochfte Gott. Diefen geringen Abbruth, ober - eines Sterblichen: Murren: barüber ignt affine ben batte mit Dafeftat im fronen: 3th weiß wohl, daß biobs Beftomerben gerechter in Gottes Angen maren als, feiner Breunde: Eben-Diceen - aber Dies founte Leinem Bubbret einfallen, wieil feiner ben Brief an Die Ste braer fceint gelefen ju baben, :mo biefer Spruch, auf eine gang andere Art. anegelege 14 a : ...

Die erfte Predige ift also im Grinde nichts aubers als ein sehr schmeichelhaftes und ges fäniges Gemälde von der Warderntiferer Werftandesträfte, unferer moralischen Frenheit, unserer Thatigkeit und Perfectsitität; unserer Unsterblicheit, woran kein Auser iweiselt; bon unserer Originalität bis auf die Physioguomie.

Neber alles biefes wird in der zweiten Predigt por arsin wieder eben so viel gerebet wind in der dritten Predigt erscheint bas alte Aleid noch einimal mit einigen Lappen des Christenthums ergänzt und aufgestüße. Soute über das Christenthum wirklich auf so eines Bitcheren unfers Verstandes, Willens und allen übrigen Arafte und Bedarfulste bis auf bie Scherben unfers Schapes himauslaufen — und die Dauptsache unf: einigen religiosen Bervieen und Dopothesen beruben? If bas bie Berheisung altes nen zu machen, eine Geistes und Feuerranfe nicht neuen Bungen?

Dergleichen Predigten find schmachaft für Gesunde, die einen Roch nothig haben, aber bittet für Kraufe, benen mehr mit einem Arze gebient ift: Wenn bir ein Wahl macht, fo iave die Armen, die Rechipel, die Lähmen; die Blinden.

Mich nach meinem Gefchmad is Bollitoffe eine naturlich warme und flare Quelle, aber

nicht mehr unter ben Sauben berer, Die aus felbiger fcopfen, ober wohl gar wieder von fich geben — und die plaufibelften Frethamer find immer die nachteiligften —

Es thut mir immer webe, ben laderlichen Rachahmungs. Geift, ber immer bie ichwachtfen Seiten geter Ropfe berfolgt, ihnen mit feiner Bewunderung fcabliden und gefahrlischer gu feben, als alle Furien bes Reibed, ober nugerechter Eritif.

Doch weber Labet noch Lob ift Urtheil; fonbern bismeilen ein bloffes argumentum ad hominem — eine Recenfton in nuce, Die über ben Berth eines Buche nichts entscheibet. Bur Strafe meiner bofen Laune will ich aus



noch übeige biergen Prebigten von meneiti fefen — unb zur Schadfoshaltung lege ich meinem Gefchmaß bas Memoire bes Mirabean ben, welches ich heute erhalten

383. An Gottlob Emanuet Einbnet.

Sonigsberg ben 4. Det. 1785.

Geliebteffer Serr Doctor und alter Freund, Diefen Augenblick erhalte ich Ihren längst gewünschten Betef. Wie haben Sie so grausaut finn können, Ihre Freunde so lange auf eisnige Nachricht von sich und Ihrem veränder, inige Nachricht von sich und Ihrem veränder, ten Aufenthalte schmachten zu lassen? Wegen ber transigen Witterung, die wir den ganzen Sommer gehabt haben, dante ich Gote, daß wider meinen Wisten habe zu Hauferbleichen mussen. Sonst wäre ich mit meinem Benn Michael gewiß auf ein Paur Lage Ihnen in Jena "auf den Dals gefommen.

Wöchen nicht in ber Stadt gewesen, und and kingebuld fiber die beiechtete Witterung, und ut' sein Jutter und den iderschwenglichen Seinen an Sommer Getreibe vor seinen Augen faulen und modern zu sehen, sein Ernrenau berlaffen hat. Wit feinem Pres, Papier geht es nach Wunsch. — Sobe und Fluch ift feine Erschung: kleiner Seen und Werre.

Ein

Ein junger:Student aus Domnany ber is der Gegend Posmeister ben einem Landedelmanns gewesen, hat, sich zum Stifter einer Kreinen-Rotte und ein ziemliches Aussehn hier gemacht durch einen Unversiand und Misbrauch der Eritif der reinen Bernunft und reine unverschämte Verachtung des Christentsums, wovan sein Lebrer zewiß sehr unschläsz ist. Diese Domnauen haben aber bald zunkerschwärmt, und man bort seht nicht mehr von ihnen. Der Ausührun bieß Schulz in sie ven dienen aber kaum Schulzianer, igeschweige K. einner, sondern Domnaner zuspeisen.

. 3841: W# Derber. 346

Ronigsberg, ben Toten Dit. 1785.

The back was the same of the

Alter, lieber Gevatter, Landsmann, und Freund, Längar kann ich unmöglich aushalten. Ihr: zweiter Theil benamt nicht an, und pon dilt auch feine Racheich. Sollte er sich bev Ihnen melden, schriftlich oder persaulich, und sollte en etwa im Mark senn, so liegem moblf Dukaten hier für ihn bereit, und unser würz diger Oberbürgermeister Sippel bat, mir, ins Ohr: gesagt, ich könne, wehr, im, Noebhalle fordern. Den zten d. M. ging ich wegen eines Auftrages dis an die Rosgartische Kirche und gerieth auf lauter Irrwege. Wie ich zu haus damann's Schriften. VII. Ab.

de fomme, fand ich in meiner Kreube und Soreden iben Grafen Ariebrich Leopold won Stollberg; ber wie ich erft nachber erfubr . bren gange Stunden gewartet. 36 begleitete on bis jum Ranferlingifden Saufe, und er iff noch benfelben Abend abgefabren. Der anme Nob. Dicael tam ju meinem großen Berbruß fo fict nach Saufe, baß er ben liebendmarbigen Mann gar nicht zu feben befommen. Bie febt es mit Ihrer beiberfeitigen Befund. beit? Bernbigen Die mich boch balb barüber mit beffem Machrichten, als der febr theilneb. menbe Graf mir geben lonnie. Gine Sandbaltung wie die Abrige, ben einer franken Gebulfin, mit Ihren Amesgefchaften und Ropf. arbeiten! 3ch weiß nicht wie mir an Muth wird, wenn ich baran bente, noch was und wie ich an Sie foreiben foll. Meine aanze mir unerflatliche Dopochondrie fceint aus deraleichen tiefen und banteln Ginbructen in fommen, die auf mich fortwirfen, wenn ich mich wist mebr bestunen fann.

Unfer Jonathan in Duffelborf hat mir feine speciem facti gegen Mendelssohn jugeschieft. Sein Verfahren scheint mir recht und fing bie Arcopagiten werden schwerlich so unpartbebilch fenn.

#### 385. An Berber.

Ronigsberg, ben gten Rov. 1785.

Perzlich geliebtester Gevatter, Kandsmann und Freind, Endlich fann ich bazu kommen, Ihnen für all bas Gute zu banken, welches Sie meinem hill erwiesen und bas ich in ihm genössen. Ungeachket er mich mit feinen Erzählungen von feinem brentägigen Aufenthalte in Ihrem Dause übertäubt, so wird mich voch nichts berubigen und vollkommen bestiebigen, als der Selbsigenuß Ihres Aublick, so wenig ich auch den Weg zu dieset: Glückseligkeit noch absehen kann.

Den zweiten Theil Ihrer Ideen hiebe ich gleich benm Empfange verschlungen. Kant ließ mich auch darum ersuchen und behielt es wie der seine Gewohnheit über eine Abern sehr zusche. Er schien mit den zwen ersten Abern sehr zuschen, die er bester zu benrtheilen im Stande ist als ich. Eben jeht habe ich es zum zweitenmale durchgelesen mit verdoppelter Zuscheichnheit und Gehnsucht nach der Fortsehung. Das terque quaterque placedit ist mir noch nicht hinlänglich zum Urtheil und zur Uebersicht des Ganzen, wornach ich lüstern bin. Der Abschnitt über die Regierungen scheint mir weniger ausgearbeitet zu seyn. Roch zwey

Theile vermuthe ich gur Bollendung Ihres Blanes, ben ich nicht zu anticipiren fahig ben.

Unfer Sonathan in Duffeldorf fann fic auf ein: unbarmbergiges Gericht gefaßt marben, menn ich ben Afpecten tranen foll, unter benen : Mendelsfohn feine, Wetten unferem Rritifer ber reinen Bernunft abroffirt. Bernbigen Sie boch unfern 3. bag er Menbelefohns zweiten Theil abwartet, ohne fich um bas feitwartiae Geflaffe in befummern. Die Aufnehme meines Golgatha wird ibm auch vielleicht jum Benfpigl: bienen tonnen. 3ch hoffe menigfens einen guten Stoff ju:erhalten, ber meine vim inertiae ein wenig übermiegen wirb. Bep mir hångt alles zusammen und in einander, wie Dimpfel und Erber : Ueber Rabe und Tag liegt Spinggauf meinem Lifche. 3hr Thema über Sprack, Erabittion und Egfab. r n n.a. ift meine Lieblings - Idee, mein Ep, worüben ich beute :- mein Gin und Alles -Die Boer ber Menschheit und ihrer Geschichte .... bad, vergefecte Biel; und Rieinob, unferer gemeinschaftlichen Antorfchaft und Freundichaft. Bir werben uns wieberfeben und ich werbe an Ihren lebendigen Roblen meine, tobten aufecten.

Erft pprigen Sonntag hat unfere Akademie einen neuen Rector an dem abgelebten Boblind bekommen. Röbler nimmt feinen Abschied und geht mach Bertin, weil er außer ber orientalischen auch die griechische Professus und wo möglich noch einen Civildienst obene ein an sich reisen wollte. Bep allen Gelohrsamkit tangt der Mann gar nicht jum Untersicht, unterhält seine: Inhörer mit nichts als Besarten, welche die Shntax nöthiger haben. Ins Cabinet hat er auch mehrmals geschrieden, um Academicien zu werden; der König hat indnet mit einem gnädigen Rein geantswortet.

Meinen Bobitbater B. vermuthe ich jest ju Saufe, und boffe bag ere mir melben wirb. Rann an Riemand foreiben, felbft nicht an ibn. Wenn ich unfern Jacobi fo oft beim. fuche, fo ift ein Bufammenhang von Umftanben und Empfindungen fould baran, - und ich entschuldige mich felbft mit ber vielleicht faffchen : Borausfehung, daß er bie meifie Reit aufzuepfern bat. 2Bo Sie, liebfter Berber, Ibre bernehmen, alles ju lefen, ju fammeln, in Bade und Sonig ju verdauen - Ber ba bat, bem wird gegeben! 36 moch= te bor Scham und Ungft vergeben, wenn ich mich mit Ihnen vergleiche. Ich fann nicht schlecht genng von mir benten, und boch fommt es mir jumeilen vor, daß ich mir und meinen Areunden baburd jugleich Unrecht thue. In Diesem Laborinth liegt mein Schwindel.

Arbeit ift mir verhaft, noch verhafter Mas figgang. Ift ein solcher Gemuthezustand Sam de, oder Strafe oder Prafung — vielleicht eine Holle, wenigstens ein Fegfener?

Sott heife mir nach Berlin; von da foll mir der Weg nach Weimar nur ein Sprung fepn. Boller hoffnung und Verlangens selbst zu kommen, schreibe ich nicht mehr ohne besondere Veranlassung in diesem Jahre an Sie, alter, liebster Freund! Gott fegne Sie mit Sesund- beit, Freudigkeit und Starfe!

387. In ben Rriegerath Scheffner.

Ronigsberg, ben 17ten Rov. 1785.

Der November ber Berliner Wonatschrift ist mir wichtig gewesen durch einen Briefwechsel von Ladater, der einem D. Neufdille and Brankfurt im September einen Brief über die Krankheit seiner Frau dictirt hat an Dosath Marcard zu Hannober, der aus Lanusanne darauf geantwortet in einem sehr meisterhaften Lone. Der Graf zu Stollberg sagte mir schon, daß Lavater in Gefahr wäre, durch eine Krankheit seiner Frau, sich wieder aus siehe Krankheit seiner Frau, sich wieder aus stößig zu machen durch Experimente, die in Paris getrieben würden mit einer Umstimmung der sinnlichen Werkzeuge, welche man jest Desorganisation nennt. Der gute Lavater hat

durch diefe neumsbliche Eur feine Fran in eis nen fo exaltirten Buftand verfett, daß fie im Schlafe weissagt, und Bunder redet, die ben unglaubigen und lieblofen Berlinern jum Gelächter bienen.

linfer Rant, ber in biefen Monaten ben Begriff beffen, mas er unter Menfchenracen perfiebt, entwickelt, bat furglich einen Berfuch aber ben Grundfas bes Raturrechts von einem D. phil. und J. U. G. Sufeland erhalten, in bem er faft auf allen Seiten, ber Scheblimini auch bftere angeführt wirb. Der Mann bat Belefenheit und eine gewiffe Evolutions. aabe, aber nicht in bem guten Berfande, ber Ihrem Geschmack Genuge thun murbe. Deine Citelfeit, in fo gute Gefellicaft aufgenommen au werben, wird wohl nicht lange bauern. 3ch erwarte mit ber nachften Boft ben nenes ften Band ber Allg. b. Bibl. welche fich ju einer ausführlichen Recenfion meines Golga. tha bezahgelaffen, um mir vermuthlich Galgen und Rad aufzurichten. Wenn Die Sifche nur recht angebiffen batten, fo wurde ich meinen Rober nicht umfonft andgeworfen baben, und ich wurde bas Rirchenjahr vergnugt befchließen und anfangen. Die langen Abende ber lieben Abventszeit find mir immer Ernbte und Beinlefe gemefen, und ber Winterbeerb gefelliger mit feinem Mond. und Schneelicht, als bas

weite Beib und alle verfahrerifche Ganten-

Die Briefe aber die Raturproducte von dem Berfasser der kosmologischen Unterhaltungen, sind mein Zeitvertreib. Rur der erste Theil ist heraus, aber wegen der schonen Aupfer sehr koston. Dieß ist meines Erachtens der beste Philosoph für die junge und schone Welt; ich ziehe sein Talent dem Campe und Salzmann weit vor-

Ein gewisser Michaelis hat des Spallanzani Werf von der Berdanung übersett, das sich pour la rarate du fait ungemein appetittich teben läßt. 'Um Ihre zu schonen, und meine zu befördern, muß ich dem Beyspiele meiner Leute folgen und schlasen geben.

388. An Frang Buchole gu Dunfter.

Ronigeberg ben 5ten Dez. 1785.

—— Run verfiehe ich leiber, Seeken Franz, was kavater mit Ihrer tobtlich prinlichen Lebenbart fagen wik... Ein folches Fegfener kann kaum ein Salamander aushalten, uber fein Menschenkind von Neisch und Blut. Es muß Ihnen ben einer sothen Feenvikt nichts als Haut und Knochen und ein home risches Ichor, Sottere und Rervensaft über bleiben. Saben Sie mit sich selbst, mit ber jungen Muter in Hoffung, Ihrer Famille und Rachweit Altieiden, und emwöhnen fich von einer solchen funftlichen, widernatürlichen Ammen Inch. In einem solchen Treibhause und Bactosen, wozu Die ihren Leib machen, kann fein animalisches Leben in petto, weber Franzchen noch Warinncher gefund zum Weit kommen. Die mussen volone zum Er branch der freven Luft und des kalten Wassers, seinich Schritt vor Schritt, zurücke kehen, win fest und warm zu werden.

Unser Jacobi laborirt an einer verzweiselten transcendentalen Antor. Colif. Ich habe ihm gerathen, um dieser Grillen los zu werden, nach Münster zu gehen. Er ist ein junger artiger Wittwer und ein Verehrer Ihrer Mariane. Ich gebe Ihnen also ben Kath, auf Ihrer hut zu seyn und ein wenig eifersüchtig zu werden. Das erste beste Blindekuhspiel einer Leidensschaft ist ein souveranes Mittel gegen alle Speculation und kunstliche Einbildungen.

Gott gebe, daß wie 1786. ju Beihnachent gufammen fingen: Und ift geboren ein KindeJein: — Alle Ihre llebel find paffabel und rerparabel, wenn Sie nur Derz genug haben,
zu betleinkaltigen und unichuldigen Batur zurückntehren. Sie ift die herrliche Tochver ber Gotseit, und Marianne fep: ihr Hib

man Ach nar nicht einlaffen. Seber aute Donf bat fo einen Satand Engel nothig figtt eines memento mori - und die hittere Ales macht rothe: Bangen: beforbert ben Umlauf bes Bluted und ben Bottgang ber Arbeit, befonbers fo lange biefe noch unter cem Ambos ift. Das bient im Grunde alles in Ihrem und Stred: Bette Beftem, wenn Gie es aut anmienden wollen - et ab hoste concilium, lind Das ift Rant nicht, fonbern, im Grunde ein einete homuneulus, dem Diepet eben fo ein Enbe wie bem Menbelsfobn weiffaat. Das Schreiben ift ibm jest eben fo ein Beburfuiß, wie bas Reben und Manbern. Der fonigs. Bibliothecar ifoll fich febr fur biefen erften Bentrag jum neuen Sabre bebanft baben, wie leicht ju erachten. Sind Sie nicht erft in ber Balfte Ihrer Ibeen? Sind feine Erinnerungen ohne Grund. fo fallen ke von felbft weg. Saben de Grund; befto beffer får Sie, ihn noch ben Beiten in centbeden unb Sich Sarnach richten an fonnen. - Alfo if Dein Brob mit Krenben, trinf beinen Bein mit untom Muthe, benn bein Bort gefällt Gott. Diefer: Billigungetrieb, vulgo Glaube, bitt: tod immer:feft, wenn: alle, andete Strick reifen.

Sat Sie ber gute Safell aus Monit befnicht, wie er fich vongenommen? Er hat wir eine

fcteb nut geht nach Berlin, weil er enfler ver vriewtalischen auch die griechische Professur nad. wo möglich noch einen Civilvienst, obenein an sich reißen wollte. Bep aller Gelobrsamteit tangt der Wann gar nicht zum Untersinft, unterhält; seiner Juhörer mit nichts als Besarten, welche die Sputax nöthiger haben. Ind Cabinet hat er auch mehrmals geschries ben, um Academician zu werden; der König hat insuer mit einem gnädigen Rein geantwortet.

Meinen Bobltbater B. vermutbe ich jest au Saufe, und boffe daß ere mir melben mirb. Rann an Riemand foreiben, felbft nicht an ibn. Wenn ich unfern Jacobi fo oft beim. fucht, fo ift ein Bufammenhang von Umftanben und Empfindungen fcbuld baran, - und ich entschuldige mich felbit mit ber vielleicht fatichen: Borausfehung, baß er die meifie Beit aufzuepfern bat. 2Bo Sie, liebfter Berber, Ibre bernehmen, alles ju lefen, ju fammeln, in Mache und Sonig ju verbauen - Ber ba bat, bem wird gegeben! 3ch mochte bor Scham und Ungft vergeben, wenn ich mich mit Ihnen vergleiche, Ich fann nicht Schlecht genng von mir benten, und boch fommt es mir appeilen por, daß ich mir und meinen Rreunden baburd jugleich Unrecht thue. In biefem Laborinth liegt mein Schwindel.

٤

Eibernen Dochzeitjubel beschäftigt waren, fam ich mit einem ichtefen Manle und ankerorbeutlicher gabmung meiner fprachaemen flotsernben Bunge, bie fic oftere und mehr burch ein verbiffenes Stillfdweigen ber Uchtfamfeit as burd Schmeichelenen an großen, farfen, Econem und reichen Geiftern verfundigt baben misa, ju Danfe. Bon biefer Beit au ift mein Rouf und Magen bennabe polia gerfiert, ball ich wenig hoffwung babe, bas Band ibrer Darmonia praftabilita, wie bie Gelehrten es nennen, mitber bergeftellt an erleben. Ranne bin ich im Stande ben geringften Bufammenbang meiner Gebanten und Ausbrucke in erswingen, obne Uebelfeiten unter meinem Bergen au fublen, Die ber einem alten Danne, feiner naturlichen Dentung noch lacherlichen Confequent fabig find, wie etwa ber Kall ber jungen empfindfeligen Damen eintroffen founte.

Borgestern besuchte ich eine Freundin, welsche meine einzige hiefige Gebatterin if, die ben Sag vorber mit einem boch gefährlichen Magenkrampse befallen war, und fam mit einem Unftoß von Finksieber und einer Deiserfeit zu Dause, von der gekern die glaubswürdigken Männer, welche der himmel zu einem Besuche ben mir zusammen führte, Ohnenzengen gewosen find. Ihre Ramen

find in bem Sochgraff. Saufe jum Theil bestannt und betiebt, baß ich eben beswegen Besbenten trage, die Stre und Wurde ihren Freundschaft für mich, jum Beleg einer folden Rieinigkeit, wie meine zufällige Delfersteit ift, ju mißbranchen.

Em. Sociwobigeb. fommen übrigens aus ber Damptfiadt eines Churfurftenthums, bie mm Unglud bes Ronigreichs Breugen ( wie einft Baridon fur Gadien ) bie Refident ugfers großen Ronigs ift - - aus einer Refibent, wo ich nach bem Cobe eines fübie fden Beltweifen und feit ber Abreife eines rechtschaffenen Landsmanns nach Baris, feieen Kreund weiter babe, auf ben ich mich får jest befinnen fann, aus einer Refiden, Die wen meiner lebenden Areunde eines Morbs beschuldigt, ohne zu wissen, bag fie felbft et ne Meudelmorberin und verveftete Reinbin aller Babrbeit und öffentlichen Boblfabrt if - bie fich mit bem Mart unferer preußischen Elendefnochen moffet.

Gott ift nicht ein Gott ber Tobten, sonbern ein Gott ber Lebendigen. Berzeihen Sie es also, gnävige Frau, wenn mein Derz, so lange, es noch selbst lebt, für zwen lebendige Freunde ftarter und gewaltiger schlägt, als die allgemeine beutsche Baal mit ihren miniihen Engeln und merkurialischen Dofrachen

٠.

Eibernen Dochzeitjubel beschäftigt waren, fam ich mit einem fcbiefen Daule und außerorbentlicher gabmung meiner fpracharmen flotseruben Bunge, ble fic oftere und mehr burd ein verbiffenes Stillichweigen ber Uchtfamfeit als burd Schmeicheleven an großen, farfen, Conen und reichen Geiffern verfundigt haben misa, ju Danfe. Bon biefer Reit an ift mein Ropf und Magen bennabe vonig gerffort, baß ich wenig hoffnung babe, bas Band ihrer Darmonia ptaftabilita, wie bie Gelehrten es nennen, wieber bergeftellt an erfeben. Rann bin ich im Stande ben geringffen Bufammenbang meiner Gebanten und Ansbrude ju eramingen, obne Uebelfeiten unter meinem Derzen zu fühlen, die ben einem alten Danne, feiner naturlichen Deutung noch lacherlicen Confequent fabig find, wie etwa ber Rau ber jungen empfindfeligen Damen eintreffen fonnte.

Borgestern besuchte ich eine Freundin, welche meine einzige hiefige Gevatrerin ift, die ben Tag vorber mit einem bocht gefährlichen Wagenframpfe befallen war, und kam mit einem Unftoß von Finkfieber und einer heiferkeit zu Daufe, von der gestern die glandwürdigsten Männer, welche der himmel zu einem Besuche ben mir zusammen

jungen Muter in Hoffung, Ihrer Familie und Nachweit Mitwiden, und emwöhnen fich von einer solchen fünstlichen, widernatürlichen Ummen Incht. In einem solchen Treibhause und Backofen, wozu Sie ihren Leib machen, kann kein animalisches Leben in petto, weber Franzchen noch Marianden, gesund zum Weit kommen. Sie mussen volens zum Ger branch ver frenen Luft und des kalten Wassers, sweich Schritt vor Schrift, zurücke kehen, mu fest und warm zu werden.

Unser Jacobi laborirt an einer verzweifelten transcendentalen Autor. Colif. Ich habe ihm gerathen, um dieser Grillen los zu werden, nach Münster zu gehen. Er ift ein junger artiger Wittwer und ein Verehrer Ihrer Mariane. Ich gebe Ihnen also ben Rath, auf Ihrer Dut zu seyn und ein wenig eifersüchtig zu werden.

Das erste beste Blindekuhspiel einer Leidensschaft ift ein souveranes Mittel gegen alle Speculation und kunstliche Einbildungen.

Gott gebe, daß wie 1786 ju Beihnachten gufammen fingen: Und ift geboren ein Linde-Jein: — Afte Ihre: Uebel find passabel und rer parabel, wenn Sie nur Derz genug haben, zu ber:einfältigen und unschuldigen Ratur: zurücknfehren. Sie ist die herrliche Lochver ber Gottheit, und Mateanne sen ihr Hit Eifernen Dochzeitjubel beschäftigt maren, tam ich mit einem fcbiefen Danle und angerorwullicher Labmung meiner fpracharmen flotwenben Junge, Die fich oftere und mehr burch ein verbiffenes Stillichweigen ber Uchtfamfeit als burd Schmeicheleven an großen, farfen, Soonen und reichen Geiffern verfundigt baben mag, ju Saufe. Bon biefer Leit an ift mein Souf und Magen bepnabe polia gerftort, baf ich wenig Soffwung babe, bas Band ihrer Sarmonia proficollita, wie die Gelehrten es mennen ... wieber bergeftellt an erleben. Raum bim ich im Stande ben geringften Bufammen. Bang meiner Gebanten und Ausbrude ju eramingen, obne Uebelfeiten unter meinem Dergen ju fublen, die bep einem alten Danne, feiner naturlichen Deutung noch lacherlichen Confequeng fabig find, wie etwa ber gan bev jungen empfinbfeligen Damen einendfen founte. 1.

Borgeftern besuchte ich eine Freundin, welche meine einzige hiefige Gevatterin if, die den Sag vorher mit einem boch gefährlichen Magenkrampfe befallen war, und kam mit einem Unftoß von Finkfieber und einer heisferkeit zu Daufe, von der gestern die glaufe würdigken Manner, welche der Dimmel zu einem Besuche ben mir zusammen führte, Ohrenzengen gewosen find. Ihre Ramen

find in dem Sochgeaff. Saufe jum Theil bekannt und betiebt, daß ich eben deswegen Bedenken trage, die Stre und Wurde ihren Freundschaft für mich, zum Beleg einer fols den Riemigkeit, wie meine zufällige Belferkeit ift, zu mißbranchen.

Em. Sochwohlgeb. fommen übrigens and ber Samptftabt eines Charfurftenebrung, bie mm Unglud bes Ronigreichs Breuffen ( mie einft Barfdon für Guchfen ) bie Refibent unfeid großen Rouigs ift -- aus einer Refibent, wo ich nach bem Gobe eines judie foen Beltweifen und feit ber Abreife eines welfchaffenen gandemanns nach Baris, feie wen Freund weiter habe, auf ben ich mich får jest befinnen fann, aus einer Refibeng, bie jeen meiner lebenben Freunde eines Morbs beschuldigt, ohne zu wissen, bag fie felbft et ne Mendelmorberin und verpeffete Beinbin aller Wahrheit und öffentlichen Wohlfahrt ife - bie fich mit bem Mart unferer preußtichen Cienbefnochen maffet.

bern ein Gott ber Lobten, sonbern ein Gott ber Lebendigen. Verzeihen Sie es also, gnidige Frau, wenn mein herz, so lange, es noch selbst lebt, für zwen lebendige Freunde stärker und gewaltiger schlägt, als die allgemeine deutsche Baal mit ihren miniichen Engeln und merkurialischen hofrathen

man Ach nat nicht einlaffen. Seber gute Rouf hat :: fo einen Catand Engel nothig fatt eines memento movi. -- unb. die hittere Alee mache rothe: Wangen; hefbrbert ben Unflauf bes Binted und ben Fortgang ber Arbeit, befonberd fo lange biefe noch unter cem Ambos ift. Das bient im Grunde alles m Ihrem und Hires: Berts Belem', wenn Gie es aut anmenden moffen - et ab hoste concilium, lind Das ift Rant nicht, fonbern ... im Grunde ein einer homungulus, dem hippet eben fo ein Enbe wie bem Menbelsfobn weiffnat. Das Schreiben ift ibm jest eben fo ein Beburfnis, wie bas Reben und Plaubern. Der fonigl. Babliothecar foll fich febr fur biefen erften Bentrag jum neuen Sahre bebankt baben, wie leicht ju erachten. Sind Sie nicht erft in ber: Balfte Ihrer:Ibeen? Sind feine Erinnerungen : ohne: Grunda: fo :fallen ite bon felbit meg. Saben fe Grund; beffe beffer fur Bie, ibn noch ben Beiten ju centbeden und Em Darnach richten zu fonnen. ... Alfo if bein Brob mit Frenden, trinf beinen Wein mit watem Muthe, benn bein Bert gefällt Gott. Diefer: Billigungstrieb, vulgo: Glaube, batt: toch immer:feff, wenn: alle, andete Stricke reisen. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Sat Sie ber gute Safell aus Moulie befucht, wie er fich vorgenommen? Er bat mit eine

lichen Sanfe meinen unterthanigffen Dant ffe bie mitgetheilte frangofifche Abidrift, Die ich eben biefen Angenblick erhalte, m erfennen en geben, and fich meiner alten Rrennbin. beren bofer Rame mit bem abten Auf bes meinigen fo unichuldig fompathifirt, ben Gelegenheit in erinnern. Bielleicht that bie Borfebung Bunder ben irgend einet wohltbatigen Onelle Dero poetifchen Einbildungefraft, mit ber Ericeinung meines Schattens Genige in leiften und ansjufohnen. Dit biefem einzigen Buniche, ber mir bon Bergen geht, ber aber Leben und Glud fur alle Pilgrime nach Rube poransfest, menn' ich alles was ich nicht aus. andructen bermogend bin, und erfterbe mit Der tiefften Chrerbietung und lebhafteffen Soffe unng eines befforn Bieberfebens

Dero

unterthanigft ergebenfter bemuthigfter 3. G. D.

żgr. An J. Fr. Partfinsch,

Ronigeberg ben ibten Darg 1786.

Gestern Abend brachte mir ein guter . Frem. den März der Berliner Monatschrift; den Mendelssohn und den dazu gerein überläuft. Unser Landsmann sein Theil, hat aber einen breig hriften VII, Ab. 20

unt ben Leidenandunines Mofes und Marons Die Bruder im Bauteibuto, doit bie. Gelebre tentied neunen Amemelen fena follen. in Bena len und webiullagen im Stante fenn mirb: Da ich, meineranibige Rrau : lieber More halte als broben ober berfpragen man, fo Seben: Sie. Mitteiben mit einem alten Inogsae den ber an ichte benet ale: fein band sae Seftellen ober reifefertig ju fent, ber obne Megen. : Kopf: zund : Stimme: tich: von ber großen Welt absorbeen und mad Roth bie Gine fanifeit feines wiften Rammerleins affem Gie Banfc und:Gepalage porgiebemmenfin: bein Derlin: noch eftichauftiger, ale ein welfines Biebe ming ober del bailebes Babel: ifte ber alle Sain manifche Demiichfeit nicht mit bem Loos eines Laugties pertanichen :michte: ber mit miner sucferiblen: Dade, im fcdumenben Dunbe -mit einer Beneh bie: nur; ein Sauvage du Mond, aber fain, alles germalmenber Runfin richter :ber reinen Dennunft: mich inn empfinden fabig ift, bas Enbe aller: Bingenind fein: eis ganes jum Lingigen Angenmerk ber wenigen ihm noch übregen Ungenblicke macht. -- .: & Gnabige Mranilmich ibin Gottich aut Enbe ell : meines. Schräibens. und cauf ber lesten Beite Diefes großten Bogens. Darf ich Em. Dechwoblach .: mobil. Toch intentithen .: obne 46 mir du Berargen ; med au vergeffen). Dem 1000 graf.

liden Saufe meinen unterthänigften Dant fo Die mitaetheilte frangofische Abschrift, Die ich eben biefen Augenblick erhalte, zu erfennen an geben, auch fich meiner alten frennbin. beren bofer Rame mit bem ubten Ruf bes meiniaen fo unfonloig sympathiste, ben Ges Legenbeit ju erinnern. Bielleicht that bie Dor" febung Bunder ben irgend einer wohltbatigen Quelle Dero poetifchen Einbildungefraft, mit ber Ericeinung meines Schattens Genuge gir leiften und auszusohnen. Mit diefem einzigen Bunfche, ber mir bon Bergen geht, ber aber Leben und Glud fur alle Pilgrime nach Rinbe porausfest, menn' ich alles was ich nicht aus. andructen bermogend bin, und erfterbe mit Der tiefften Chrerbietung und lebbafteften both nung eines beffern Bieberfebens

Dero

unterthänigs ergebenfter bemuthigfter 3. G. D.

391. An 3. gr. Partinoche

Ronigsberg ben ibten Marg 1786.

Gestern Abend brachte mir ein guter . Freund den Marz der Berliner Monatschrift; die auch von Mendelssohn und den dazu gehörigen Sändeln überläuft. Unser Landsmann
R. bekommt sein Theil, hat aber einen breig hamann's Schriften VII, Ab.

ten Ruden und bie Gabe einer feichten Schul. ter. Das ich Untheil baran nehme, tomnen Die leicht grachten. Ich habe feit bem Inten Des, meinen Ropf ziemlich angefrenat, aber mit menig Rortgang, um auf eine eben fo Tenerlide Art meiner fleinen Autorichaft ein Enbe ju machen, als ber Anfang meiner fofratiffen Denfwarbigfeiten gewefen. Bon biefer futliden Arbeit, ju beren Unternehmnna Me Die nicht mißbrauchen fann, banat bie Sammlung meiner Odriften ab, aber vorber bie Andführung meiner Reife. Gerath mit Diefer Schluß, fo fonnen Sie fich befto mehr Bortheil von der Ausgnbe verfprechen. Dis linet er, fo mag alles mit mir felbft ju Staub und Alche merben. Dieß ift mein Plan, ben ich Ihnen in aller Rurge mittheile, und fats eines Soluffels ju allen meinen verlornen Blattern, von beffen Aufnahme bas übrige får Sie und mich abbangen wird.

392. In ben Rriegsrath Scheffner.

Konigeberg ben 17ten Marg 1786.

Sie erhalten hieben ben dritten Theil von Lienhard und Gertrud, das einzige Buch, das ich von neuen Sachen gekauft, und das beste, das ich feit den philosophischen Borlesun, gen über das R. E. gelesen. Der Berfasser

hat die Schreibart ganz nach dem Rentonalston herabgestimmt: Ungeachtet dieses Sehlers für Liebhaber der Reinigkeit und Deutlichkeit; giebt es unwiderstehlich schöne, starter gruße Stellen, daß man sich gar nicht varan satisfielen kann.

Wie fommen Sie in aller Weff, fochfe juehrender Frennt, auf Die Rengierde, mein Urtheil uber . . . . . . . . gu wiffen ?!!!? Def bloße Rame Diefes Schriftgelehrten mat fibili fo ominds für mich; daß ich affe Meilie Beredfamfeit gin Bferd und gu Suß aufgeboten wie ich nach Berlin fdrieb, baß tein ..... fich auni Rachfolger bes Effienthal huglificirent tonne. Bor einigen Jahren mar ich'im Ginft bettlagerig, und jemand' brachte 'mit' ben' eri ften Theil eines Wertes, bas mit bem Sfirti gen einerlen ju fenn icheint. Da mein Rame felbit ein wenig ominds ift; fo las to mit aller Undacht, aber mit ber Erbauma moffe es fo wenig fort, baß ich mich um bie fole genden Theile nichts befummert babe.

Ich wunschte den Doctor lieber in Berlift als in Ronigsberg versorgt zu seben. Da mit dem neuen Gesangbuche nur die Halfie ber neuen Reformation geleistet worden, und uns noch eine neue Bibel unumgänglich nothig ift, um gang neue Christen zu fenn, so gebe ich meine Stimme zur Ausfertigung bersetben nach

Maggabe des Tellerischen Wörterbuches, das teinen wurdigern Erecutar als diesen Schriftgelehrten Anden könnte. Ich hoffe, daß in feiner neuen Bibel auch mein Name weder Omen upch Scandal mehr senn wird.

Aus Beimar und Bandsbeck weiß ich nichts. Duffelborf ift ber einzige Ort im beilrom Reich, wo ich zu Saufe gehöre, und ber einzige Canal, ben ich nothig habe, um in meiner Wufte nicht zu verhungern.

Rommt Ihnen der Promethens anch so kläglich vor, wie ben judischen Annkrichtern? Jacobi ist nicht Verfasser babon. Mein Freund Erispns, welcher ber einzige Dichter hier ift, ben ich darüber zu Rath gezogen, schilt es bloß wegen seiner Parte, die meines Erachetens zur Ratur des Gegenstandes gehört, und worin der alte Menschenschöpfer und Bildhauer mit den modernen Feuerdieben don ganz gleichem Gehalt und Staff ist.

Die beiden letten Theile des Adelung über den dentschen Styl habe ich mit genauer Noth auf einen ganzen Bormittag zu lesen bekommen. Sie haben wie ein Digestib mir Dien-fte gethan.

Rurglich erhalte ich einen Brief mit der Aufschrift: tonigl preuß. Bactofen Berwalteg. Porto fam mir 44 gr., ich habe mich aber dafür fatt gelacht. Bur beliebigen Rachahmung, wenn bas Effen nicht mehr fomeden will.

Ich freue mich auf Ihren Besuch; aber jum Gesellschafter tange ich eben so wenig als jum Arbeiter quoad materiale; benn jum formale habe ich mein ganzes Leben nicht getaugt in feinem einzigen Stuck.

## 393. An Frang Bucholt.

Ronigsberg ben aten April 1786.

Ach, mein ausermablter, ach mein ermunichter Sohn! Wir fieben alfo noch auf bem alten Anfe. Ihr Stillichweigen war mir Unfange mobithatig, aber in die gange murbe es mir verbachtig und peinlich. 3ch glanb. te mir wirflich Ihren Unwillen jugejogen au baben, und war entschloffen, felbigen mit eben bem Bergen, wie Thre unverdiente Gute ju tragen. Es freut mich berglich, daß alles gut geht und fieht. - 36 werde Ihnen nicht viel ichreiben, und trane mir faum ju, Ihren Brief beantworten ju tonnen. - Richt Weimar, fonbern Munfter und Ihr Saus ift ber Beerd, ben bem ich mich zu erwarmen und zu verjungen hoffe. -Meine Gefundheit erfordert ichlechterbings eine Ausflucht und Reife, und ich bachte, Sie batten mir Urfache gegeben, mein Leben mehr

in lieben als zu haffen, worin ich bennahe weiter gefommen ware, als es recht und gut ift. Meinen Freund Kraus bringe ich auch Ihrem ehrlichen Schwaben mit, wenn alles nach menfchlichen Entwürfen geht, benen Gott fich mehr accommobirt, als wir den seinigen zu thun im Stande sind und Lust haben. —

Der beffe Magnetismus und fcmerfte für mich , wie ich noch jungst an Jacobi fchrieb, ift I Cor. XIII. Ihre und Marianens opera werben Ihnen beffere Commentarien, als 900 bann Caspar's und Johann Georgs gebruckte Ranbgloffen fepn. Giebt es einen Magnetis. mus, fo laffe, er fein Dafenn burd Berfe beweisen, gegen bie tein Zweifel fatt finden fann, und burd Rruchte, die ebler find als Beiden und Bunberfrafte. Alle Menfchen find Lugner - aber die Wahrheit ift einfach und brancht nicht viele Runfte. Wir wollen barie ber munblich mehr reben, lieber muthwillig ale ernfthaft. Ich weiß wenig felbft bavon: es bat mir aber immer geabnet. 3ch umarme Die und Ihre fruchtbringende Salfte in Geif und Babrheit eines von Grund bes Bergens erfenntlichen und gufriebenen Baters, und icon in Gebanten reisenden und fommenden Theil uebmere und Beugen.

## 394. In Serber.

Ronigsberg ben zien Upril 1786.

Run, mein alter lieber würdiger Freund, Sie haben mich nicht vergeffen, das weiß ich, und ich habe auch genng an Sie und Ihr Daus gedacht, wo alles, wie ich hoffe und wünsche, wohl stehen wird. Wir haben bier seit Wittwoch nicht nur Frühlings - sondern bennahe Sommerwetter, das den Krauten wohlthätiger senn dürfte als den Gesunden und Starken, die zum Wisbranch deffelben geneigt sind und sich im Genuß nicht mäßigen können. Gott gebe, daß dieser Sommer die Wängel des vorigen Jahres ersegen mag uns allen, durch einen guten nexum rerum.

Sie find meinethalben in Sorgen gewesen, und ich danke Ihnen, liebster Landsmann, für den Antheil, den Sie an meinem Schickfal nehmen. Ist Ihr drinter Theil der Ideen oder der zweite Theil der zerstrenten Blatter zur Ostermesse fertig geworden? Ich bettle darum, weil ich mir Erquickung daben auf einige Stunden verspreche, und ich selbige sehr nothig habe. Daß ich im Genuß auch leider sehr eilfertig bin, und daß ich die Junigkeit der Daner vorziehe, ift ein Natursehler, den ich kaum ablegen werde. Ich will daß En

be von allem feben, und bann fige ich bisweilen erschöpft ober überladen.

An unserem Jacobi in Duffelborf habe ich mich in diesem Jahre zu Spott und Schande geschrieben. Mein Kopf leibet von dem Zusstande meiner Eingeweide, das fühle und merste ich jest gar zu handgreistich, und habe das ber halt gemacht, und will mir Zeit laffen mich zu erheben und zu bestunen, daß ich von neuem aufangen kann, wenn noch ein Leben sich weicht werzweise: averphiere add und berzweise dand ist, woran ich nicht verzweise: averphiere add und und den kannen

Wenn nicht Jacobi burch meine Wiberfprade und Ausschweifungen gang irre gemacht worden ift, fo erhalten Sie vielleicht bald ben erften Bogen meiner Odrift, womit ich folieffen will, bie ein mabrer Benoui fur meine alte Dufe ift. Diefer erfte Bogen fcbien mir bomals ziemlich gut gerathen ju fepn, wenn der Tenfel nicht, wie benm Anfange ber beffen Belt, fein Spiel gehabt und alles wieder berdorben hat, felbst in meinen eigenen Angen. Rach biefem Specimen munichte ich bie abrigen. Ich bin aber auf einmal in ein fo leibenschaftliches, blindes und taubes Gefdmas gerathen, das ich den erften Eindruck meines Ideals gang baruber ver loren, und feine Sour bavon wieber berftellen kann. Lachen Sie über meine Anhmredige feit; es war eine Chernbs. Gestalt mit einem sammenden Schwerdt über das allgemeine dentesche Babel, wodurch ich wie begeistert wurde; und nun geht es mir wie den mit Blindheit geschlagenen Kindern Sodoms, welche die Thur nicht sinden konnten, wo die Engel eine kehren.

Ich whischte, daß der Probebogen, den ich für Sie bestellt, Ihnen nach verrichteter Arbeit zu einem Osterstaden fame, weil er so weit reichen würde, als genug ist, meinen Plan zu erponiren. Ihre Freundschaft ist die älteste, bewährteste, wie Ihre Humanität. Theilen sie mir Ihr Gutachten mit und Ihren Gewissensteh, ohne alle höslichkeit, in so fern sie der Humanität entgegengesetzt werden fann, sondern mit altdeutschem Bieberherzen.

An bas philippistrende und judaistrende Geschmier in Berlin mag ich nicht benten; ich
kann mir leicht vorstellen, daß Ihnen eben so
zu Mnth wie mir baben gewesen senn wirb.
Das A und a lanft im Grunde auf nichts als
ein Ideal der reinen Vernunft hinaus,
nud badurch gewinnt man einen unendlichen
Spielraum zu den willschrlichsten Einbildungen; von der andern Seite wird alle Wahrheit zur Schwärmeren. Durch diese Sprachverwirrung wird der Thurmban von selbst auf-

boren. Saben Sie in Mauer's Dorffdule bie wikige Tirabe gegen die Bibel gelesen? Wone ein Metaphofifer! Mit einem noch farfern Exclamations . Brichen if bie Frage, ob Leffing und Mendelsfohn, und wie fie es gemefen meniaftens für eine große Claffe von Lefern, und ju ihrer Beruhigung aufzulofen und zu enticheiden mit eben fo biel Energie ate Enargie. Dies ift mein ganges' probifches En, an bem ich brute, bag es eine Beftalt gewinne. Die alte Frage Ugurs : Wie beißt Er und fein Sobn? weißt bu bad? pher bes mir noch immer lieben Berfins: Minimum lest quod scire laboro: de Jove quid sentis? Wenn em bie Bernunft gur machfernen Rafe wird, so werden naturlich bie unphiloforbifchen Borffellungen bon Gottes Dafenn und noch mehr bon feinem Borte bie ebentheuerlichsten Sirngespinnfte unter bem Namen von metaphpfischen Theoremen und Aroblemen.

Ich nehme nicht bloß als Landsmann und Patriot, sondern aus einem weit näheren Interesse an Kants Autorschaft Antheil. Es geht wir mit ihm wie ihm selbst mit den Berlineru-Wendelschus Borlesungen sind ihnt ein Spstem der Täuschung, die der Wendelsschnischen Beschreibung eines Wondsüchtigen ähnlich ift. Wir kommt sein ganzes System nicht um ein Haar bester vor. An keinem von bei-

Rachahmung, wenn bas Effen nicht mehr fomeden will.

Ich freue mich auf Ihren Besuch; aber jum Gesellschafter tange ich eben so wenig als jum Arbeiter quoad materiale; benn jum formale habe ich mein ganzes Leben nicht getaugt in feinem einzigen Stuck.

# 393. In grang Bucholt.

Ronigsberg ben aten April 1786.

Ach, mein ausermählter, ach mein erwunschter Sohn! Wir fiehen also noch auf bem alten Rufe. Ihr Stillichweigen mar mie Anfangs mobitbatig, aber in bie gange mute be es mir verbachtig und peinlich. 3ch glanb. te mir wirflich Ihren Unwillen jugejogen zu baben, und war entschloffen, felbigen mit eben bem Bergen, wie Ihre unverdiente Gute ju tragen. Es freut mich berg. lich, daß alles gut geht und fieht. - 36 werde Ihnen nicht viel fdreiben, und trane mir faum ju, Ihren Brief beantworten ju fonnen. - Richt Weimar, fondern Munfter und Ihr Saus ift der Beerd, ben bem ich mich ju ermarmen und ju verfungen hoffe. -Meine Gefundheit erfordert ichlechterbings eine Ausflucht und Reife, und ich bachte, Sie batten mir Urfache gegeben, mein Leben mehr

horen. Saben Sie in Mauer's Dorffonte bie miniae Tirabe gegen die Bibel gelefen? Appe ein Metaphofiter! Mit einem noch ftarfern Exclamations Beiden ift die Frage, ob Leffing und Mendelsfohn, und wie fie es gemefen, meniaftens fur eine große Claffe von Lefern, und zu ihrer Bernhigung anfaulofen und ju enticheiden mit eben fo viel Energie als Enargie. Dieß ift mein ganges' probifches En, an dem ich brute, bag es eine Befalt gewinne. Die alte Frage Ugurs : Wie beißt Er und fein Sobn? weißt bu bas? pher bes mir noch immer lieben Derfins : Minimum lest quod scire laboro: de Jove quid sentis? Wenn em bie Bernunft gur machfernen Rafe wird, fo werben naturlich bie unphilofopbifden Borffellungen bon Gottes Dafenn und noch mehr bon feinem Borte bie ebentheuerlichften hirngespinnfte unter bem Namen von metaphpfifchen Theoremen und Broblemen.

Ich nehme nicht bloß als Landsmann und Patriot, sondern aus einem weit naheren Interesse an Kants Anterschaft Antheil. Es geht wir mit ihm wie ihm-selbst mit den Berlinern. Mendelsohns Borlesungen sind ihm ein Spstem der Täuschung, die der Mendelsschenischen Beschreibung eines Mondsüchtigen ahnlich ift. Mir kommt sein ganzes Spstem nicht um ein haar besser vor. An keinem von bei

den ift mir gelegen, und will mich in feines weiter einlassen, als bloß mich an die Grundsfäulen halten, die wurmstichig find. Das übrige findet sich per nexum rerum von selbst.

Salt! lieber kandsmann, Gevatter und Freund, ich umarme Sie unter tausend Seagensgrußen. Schließen Sie mich auch in Ihr bobenpriesterliches Gebet, wie in dem Urim und Thummim Ihres freundschaftlichen herzens, daß ich von meiner Leibes, und Seelendürde glücklich entbunden werde. Meine verehrungswürdige Frau Gevatterin weiß es auch, wie einer guten Seele in diesen Umständen zu Muthe ist, wenn man nach Jerem. XLIX. 24. zappelt und in Uengsten und Schmerzen ist. Gott gebe Ihnen fröhliche Oftern und segne Ihr ganzes haus.

## 395. In Berber.

Königsberg ben 28ten Mai 1786.

Mein herzenslieber Gevatter, Landsmann und Freund, Den 27ten v. M. hat Hartfnoch meine Bittschrift um Urlaub mitgenommen. Den 19ten b. M. erhielt die Direction eine Antwort: man wollte wissen, ob ich wirklich so frank wäre, wie ich vorgäbe, und wohin ich meine Zustucht nehmen wollte? An demzelben Tage autwortete die Direction zu mei-

nem Vortheile, und nun ift alles jum Ja oder Mein reif. Ob ich Sie zuerst oder zulest sehen werde, weiß ich nicht. Das lette hat te Vortheile für uns beide. Auf der Rückreife hoffe ich gelehrter, klüger, gesetzer, auch vielleicht ein wenig artiger zu sehn, als auf der hinreise, und werde mehr zu erzählen wissen. Der erste soll also dadurch nichts verlieren, wenn er auch der lette würde; und in der Freundschaft giebt es keinen Rangstreit.

Morgen geht icon die funfte Kortfebung meiner Schrift ab, und ich hoffe, noch biefe Woche auch bie fechste. Wenn ich bis an die Morgenstunden fomme, will ich eine Danfe machen, und wenn einmal bas Gange überfianden ift, Beitlebens baran beuten und-mit es nicht mehr geluften laffen. Ich babe Pferbe Arbeit nothia, meine Steen ju bilniren und fie potable ju machen. Erifpus ift mein Enthins, und mir gupfen einander weiblich Die Obren; er mit feiner flachen Sand, mit ber geballten Sauft. Wir berfteben uns aber je langer befto beffer, und bisweilen vermedfeln wir bann unfere Attribute, bag et bartmaulig ift und ich bas weichmaulige Pferd. Die Selbit . Eritif meiner Arbeit ift vielleicht mehr werth als die Arbeit felbft; nur Schall baß jene weber geschrieben noch gebruckt werben tann, wie fich tein Buder mit Buder efe

fen laßt. Meinem Ariel zu Pempelfort habe ich schon eingebunden, alles noch seucht aus der Presse zu übermachen. Entziehen Sie mir Ihre Erinnerungen nicht, wenn Sie selbige nothig finden; der Benfall kommt zeitig genng; aber post kactum kommt der gute Rath zu spat. —

### 396. An J. Fr. Partened.

Ronigsberg ben 12ten Jul. 1786.

Mein alter lieber Freund und gandsmann, Ich habe ben oten b. D. Ihr Schreiben erhal. ten, bin aber nicht im Stande gemefen, eber barauf zu antworten; nicht aus Mangel bes Entidluffes, der bereits ben Tag nach Ihrer Abreife gefaßt mar, und burch die Ueberlegungen ber mir baju genommenen Beit nicht geandert worden ift; fondern wegen meiner elenden Gefundheite Umftanbe, Die auf meinen Ropf und meine Gedanten aufferordentlie den Einfluß baben. Dicht "Delicateffe an nehmen" was mir gegeben wird - benn baß ich gar nichts bavon in mir fuble, bavon baben Sie Beweise genng - fondern meine Selbfterfenntnif, Die, fo fcmach fie auch fenn mag, boch immer ber Dagftab fenn muß, nach dem ich meinen Rachften beurtheilen und mein Berbalten gegen ibn bor

meiner Bernunft fowohl als meinem Gewiffen rechtfertigen muß, meine Selbfterfenntniß berbietet mir ichlechterbings. Die meinem Rinde jugebachten Bobltbaten ane junehmen und bavon fur fie und mich Ge. brauch ju machen. Ihr guter Bille bleibt in Gottes Augen und auf meiner Rechnung fur bie That. Ich erfenne ben Werth beffelben, aber ant biefen auten Billen in Ihnen und fur mich zu erhalten, fann ich gur Musfuhrung beffelben mein Ja nicht geben Bon ben Berbindlichkeiten, Die Sie mir iduldig zu fenn borgeben, weiß ich kein lebendiges Wort; aber die meinigen gegen Sie find befto tiefer in mein Gemuth eingegraben-Unfere Grundfate find fo beterogen und ungleichartig als unfer Stand. Sie ein thatiger Raufmann; ich der unthätigfte Grillenfanger. Wir konnen alfo ben aller unferer gegenseiti gen Freundichaft und in fein gemeinschaftliches Jod von Intereffen einspannen laffen, ohne einen unaufhörlichen Widerfpruch vorauszu= feben, ber unferer Gefinnung nachtheilig fenn wurde. Ich bente' von Erziehung und von Gelbfachen, wie von allen Mitteln, in theoretifch : Gie muffen barin praftifder (und fonnen es jum Theil) ju Bert geben. Meine Grundfate über ben einen Bunct aus. auframen lobnt ber Dube nicht, weil fie au

Ihrer Anwendung nichts taugen konnen, und weil in allem, auch bierin, jeder feines ein aenen Glanbens leben muß. Go ungleich ber Sall zwischen Ihnen und meinem erften Wohlthater in Munfter ift, fo muß ich Ihnen boch aufrichtig fagen, baß ich unter bem Druck feiner Boblthaten genug leibe, und babon fo gebeugt werde, baf ich meinen Schufe tern feine andere, fcwerere Burbe auflegens Lann , wenn ich ber laft nicht unterliegen foll-Bon einem folden Gefühl läßt fich fein mabe rer bestimmter Begriff mittheilen. Je bunfler, befto inniger. Ein Miftrauen gegen mich felbft macht mich eben fo mißtrauifch gegen bie gan-Melt; und biefes Diftrauen ift eine fuga vacui, die mich befte fefter an die Borfebung anfoließt und feffelt und im eigentlichften Berfande macht zu einem gebunbenen Rnecht bes einzigen Beren und Batere ber Menfchen. . 3

Gleich den Tag nach ihrer Abreise führte mich ein Zufall zu Jacobi, der mir die Jewtereffen aufdrang. Dieser kleine Umstand trieb mich noch denfelben Tag, mehr aus Boresicht als Borwiß, zur Baroneffe. Sie schien eben so ungeduldig zu seyn, mich zu sehen, als ich es war, meine Borsiche ben Zeiten anzubringen. Sie wußte mir weiter kein Licht zu geben, als, was Sie ihr geschrieben hatten, und vertraute mir Ihre

Briefe, Dief mar bas einzige Mittel, unfer brenfeitiges Digverftandniß ju erörtern. manichte frenlich alle meine Rinder unter ihrer Aufficht, ohne ihr beshalb zuzutrauen, baf Die Ernote ben allen einschlagen nichfte. manichte mich eben fo febr nach Manfter, nub Die meiften haben mir angerathen, auf ben monatlichen Urland getroft es zu magen. Mas ber monatliche Urlaub in ber einen Sade ift, das ift in ber andern Same Ihr ges machter Entwurf, Die Roften Der: Erziebung porzuschießen. Eine folche Unnahme fann ich nicht gegen mein hausliches Forum, und noch meniger gegen Ihre Familie berantworten , Der. ich nicht mehr vor Angen tommen tonnte. 36 meine altefte Tochter bes Guten fabia, bas Die Pflegemutter ihr jutraut, fo foff fie feine Befeticafterin, fonbern als Ochwester, als Sochter, ihre Pflichten erfullen, um eine aute Chefran und Dausmutter ju merben. Sat fie Talente gur Ergieberin und Gefellicafterin, fo haben Eltern und Geffemifter bas nachfte Recht jum Genuffe berfelben. Shre gegenwartige Lage ift bloß ber Grunb, ber gelegt wird, und bon dem allein fich noch nichts erwarten lagt, ber fich erft fesen, und ber Ratur nach nicht befdiennigt, burch Wartung wo moglich ber nachften nazarlichen Mittele - Werfonen fortgefest werben muß: muß; wozu Gott Enabe geben wied ohne misseliche und weitaussehende Speculationen. Das Gute und Gerade find für mich Synonyma, Gut zu seyn und Gutes zu thun, dazu ist den gerade Wein! hoffe ich der Liebe, die ich Ihnen und mir schuldig bin, zu genügen und durch diese Liebe zugleich das Geseh und die Propheten zu erfüllen.

Ich muß anfhoren um nicht bie Doch ju verfaumen; und hoffe, baß fie meine bergliche Erffarung aus bem rechten Gefichtennete an. feben werben, ber fich Ihnen icon zeigen wird. gefest auch daß Sie ibn in ber erften Ballung nicht treffen follten. Ein fur allemal ift es ein ne Regel fur mich: nach ber Selbstliebe bieje. nige, die ich meinem Rachften ichuldig bin. wirfen ju laffen. Wer fich felbft ju nabe thut. lauft immer die Gefahr eines gleichen Dif. trittes gegen feinen Dachften. Mis Raufmann tonnen Gie fur eine folche Opeculation, für die Erziehung meiner Rinder, nicht 1900 fl. aufopfern, und ich ein foldes Opfer eben fo wenig annehmen obne mich felbft verächtlich ju machen gegen meine eigenen Rinber. Deis ne wenige Delicateffe im Rebmen" nnb meine ju angilliche im Geben macht mir manden foweren Augenblic, weil ich in beiben Rallen Seuchelen in mir bermuthe und nicht hamann's Schriften VII. Ib. 21

rein in meinen eigenen Augen bin, die mir lieber und naher find als des Publici Augen. Mit diesem Argus kann der Merkur Sald fertig werden. Ich ziehe aber ein cyclopisches, gesundes und christlich einfältiges Auge den tausend der Insecten der, und habe zu meinem Maulwurfeleben kein scharfes noch weites Gesicht nothig. Meine Dekonomie hat am Compendio der Abdition und Subtraction genng, und darin besieht meine ganze politische Arithmetik, reinen Lisch zu machen.

Da ift mein Argt! Ich schließe und umarme Sie mit bem bankbarften herzen, bas ich eben burch mein aufrichtiges Nein! Ihnen und mir zu erhalten suche.

397. An grang Buchole gu Dunfter,

Ronigeberg ben 17ten Juli 1786.

Mein anserwählter, mein gewünschere Sohn, Borgestern holte ich selbst Ihren Brief von der Post, und fühlte ben Lesung desselben die innigste Frende eines Großvaters. Ich bin voll Trost und hoffnung, daß Gott und seine guten Engel den zarten Zweig eines so edien Stammes psiegen werden, daß er wachse und zunehme an Weisheit — von der Saug-linge nicht ausgeschlossen sind — Alter und Gnade ben Gott und Menschen.

Der geffrige Sonntag ift einer ber fenere lichten meines Lebens. Ich murbe in bie Rrubprebigt getrieben, borte eben ben Geifilithen ben bem ich ben Tag borber Gelb geborat batte, um Ihren Brief bon ber Doff auszuisfen, weil ich immer ohne Danne gebe-Mit bem Evangelio von Vetri Rifchuge perfief ich 1758 England und mit eben bem Grangelio fam ich in Riga an. Der Brediger in London hatte die Worte Eccl. X. 7. Gebe bin, if bein Brod mit Freuden zc. - und bee geffrige jum Eingange 1. Detr. V. 5. Gott miderfieht ben hoffartigen ic. 3ch lag bie gane te Predigt über mit bem Copfe auf meinen Stock geftust und ließ ben Ehranen ihren lauf. bie mehr aus Dank und Freude als Rene . fogen.

Vorgestern erhielt ich ju gleicher Zeit ben ersten Brief von unserm Jacobi aus England, das ich bep meiner Ankunft für mein gesuchtes Baterland hielt und hernach das größte Glück barin verschmäht haben wurde. Ich habe mir vorgenommen, ihm nicht eher zu schreiben, dis er wieder zu hause ist; bennahe hatte ich mein Gelübde gebrochen, wenn ich nicht ben ganzen Tag gelähmt gewesen wärer Ihren Brief muß ich beantworten, und ich schreibe, was ich kann. Meine Seele ist ein wahres Echo der Ihrigen, obngeachtet der Berstüm-

Briefe. Dief war bas einzige Mittel, unfer brenfeitiges Digverftanbnis zu erörtern. manichte freplich alle meine Rinder unter ihrer Anfficht, obne ibr besbalb zuzutrauen, baf Die Ernbte ben allen einfcblagen nichte. minichte mich eben fo febr nach Münker, und Die meiften haben mir angerathen, auf ben monatlichen Urland getroft es zu magen. Das ber monatliche Urlanb in ber einen Sode ift, das ift in ber anbern Sache Ihr and machter Entwurf, Die Roften ber Ergiebung porinfdiegen. Eine folche Unnahme fann ich micht gegen mein bausliches Forum, und noch meniger gegen Ihre Familie verantworten , ber: ich nicht mehr vor Augen tommen tonnte. 94 meine altefte Tochter bes Guten fabig, bas Die Pflegemutter ihr jutraut, fo foff fie feine Befellicafterin, fonbern als Ochwester, als Socher, ibre Bflichten erfullen, um eine aute Chefran und Dausmutter ju merben. Sat fie Talente jur Ergieberin und Gen 'tellichafterin, fo haben Eltern und Geffemifer bas nachfte Recht jum Genuffe berfeiben. Store gegenwartige Lage ift bloß ber Grunb, ber gelegt wird, und bon bem allein fich noch nichts erwarten laft, ber fich erft feben, und ber : Batur nach nicht beschleunigt, sondern burd Wartung wo moglich ber: nachften natarlichen Mittele - Berfonen fortgefest werben muß:

Der geftrige Sonntag ift einer ber fever lichten meines Lebens. Ich wurde in bie Rrubpredigt getrieben, borte eben ben Geifilithen, ben bem ich ben Sag borber Gelb aeborat batte, um Ihren Brief Don ber Doff anstnibfen, weil ich immer obne Dainze gebe. Dit bem Evangelio bon Petri Fifchuge perfieß ich 1758 England und mit eben bem Epangelio kam ich in Riga an. Der Brediger in London batte die Worte Eccl. X. 7. Gebe bin, if bein Brob mit Freuben ic. - und ber geftrige jum Eingange 1. Petr. V. 5. Gott widerfieht ben hoffartigen ic. 3ch lag bie gane te Bredigt über mit bem Copfe auf meinen Stod geftust und ließ ben Ebranen ihren Lauf, bie mehr aus Dank und Freude als Rene . flogen.

Borgestern erhielt ich ju gleicher Zeit ben ersten Brief von unserm Jacobi aus England, das ich ben meiner Ankunft für mein gesuchtes Baterland hielt und hernach das größte Glück barin verschmäht haben wurde. Ich habe mir vorgenommen, ihm nicht eher zu schreiben, bis er wieder zu hause ist; bennahe hatte ich mein Gelübde gebrochen, wenn ich nicht ben ganzen Tag gelähmt gewesen wäres Ihren Brief muß ich beantworten, und ich schreibe, was ich kann. Meine Seele ist ein wahres Echo der Ihrigen, obngeachtet der Berstum-

melangen, die jur Natur bes Echo gehören. Gelbft biefe gegenseitigen Miftverftandnisse musfen unserer Freundschaft wesentlich senn und nochwendig ohne Nachtheil der Sanptsache.

Meine nachften Freunde verlaffen mich alle und gehen aufs gand. Ich werde biefe Gine famfeit zu nuben fuchen, um meine Grillen an Achten. Gott laffe bie Unterhandlungen der Rurftin ja Erfullung unferer gemeinschaftli. den Bunide gelingen und gebeiben. Seibft ichreiben fann ich nicht, aus Urfachen, bie Die gettoffen haben. 3ch gebe, fo bald ich Die Erfaubniß auf eine fichere, anftanbige Art Dein Bedurfniß; Sie ju feben muß naturlicher Beife bringender fenn als das Ibriges Romme ich im Berbft, fo boffe ich ben Ihnen auswintern zu fonnen; ber Winter ift mir von Jugend auf die gesettigfte Stahreszeit gewesen; ich glaube baß mein Gefcmud an ber Dunfelbeit auch damit übereinfimmt. - Deine Jugend ift ein Alter gemefen; ich traume baber bisweilen noch mein Alter in eine Jugend umgeschaffen zu feben, und daß mir ber Winter beffer bebagen werde als Die brem übrigen Jahreszeiten meines Lebens. - In Riga babe ich noch Freunde, bergleichen id mich bier nicht rabmen fann, fo wenig es mir auch baran Gett Lob nicht feblt. Der Segen St. Beter bat immer auf mir

geruht. Meinem Garne kann ich es nicht zufie schreiben, wenn ich in dieser Jagd glücklich gewesen bin Ich habe manch blaues Auge gewagt, weil ich auch mit Leuten gekuppelt war, die als wild und bose verabscheut wurben, und bin immer mit ganzer Paut davon gekommen.

- Mein alter Freund hartknoch hat Ihr Nachahmer ober Rebenbubler in ber Liebe meiner Rinder werden wollen. Seine Speculation aing auf meine altefte Tochter, bie er gern aur Gefellicafterin ber feinigen baben wollte. Um fich ein Recht auf felbige zu erwerben, wollte er fur die mittelfte eine Benfion auf bren Sabre bezahlen. Dein Bunfc alle meine Sochter bon ber Baroneffe erziehen laffen gu fonnen, war ihm hinlanglich jur Ginwilligung, und bie gegenseitige Bereitwilligfeit ber Baroneffe, mir wohlzuthun, mar bon ibm ebenfo migbeutet worben. Bum Glud batte ich icon por einem halben Jahre Die Abrede megen meiner Lifette Reinette genommen, weil ich fe burch bie mittelfte erfegen wollte. Die foling mir aber biefe Gefälligfeit rund ab, und machte auf bren Jahre Unfpruch, in welder Zeit fie die altefte fo weit an bringen glaubte, daß fie ihre Stelle ben den Gefchwiffern fuglich vertreten fonnte. Ich habe meber bamale noch jest bas geringfte gegen biefe Verfügung einzuwenden gefatt. Der Ent folug war alfo fogleich gefatt. Der gute Bille verdiente einen herzlichen Dant; die reine Vernunft aber eine ebenfo herzliche Kritif.

Gott segne die liebe, frohe, gludliche Drutter Ihres Joseph und lasse Ihnen die Berrschaft und Bande der Liebe je langer, desto beiliger und inniger werden. Erfreuen sie mich, wenn Sie konnen, mit Ihrem Dauptbriefe. Alles was von Ihrer Dand kommt, ist ben mir verstegelt; und ben aller meiner offenen Treuberzigkeit, vor der ich auf meiner Ont sepn muß, sehlt es mir doch nicht an Entbaltsamkeit, besonders in Angelegenheiten meines Nach sten, ohne den mein Ich ein leeres, mußiges Fragment ist.

## 398. Un Frang Buchole gu Dunfter.

Ronigsberg ben agten Jul 1786.

Mein auserwählter, mein erwünschter Sohn, Gestern Abends erhielt ich Ihre trawtige Anzeige vom gten b. wodurch die Frende, die Sie mir den 5ten mitgetheilt hatten, auf einmal niedergeschlagen ward. Das erste, womit ich mich wieder aufrichten konnte, und das wie ein Wort der Eingebung auf mich wirste, war der Ausspruch: denn solcher

ift das himmelreich. Ich war allein und fagte es lant in mir felbst, mit dem Wansch, daß es auf Ihr und Mariannens Gemuth einen eben so starten und lebhasten Eindruck machen möchte, wie damals und bis jest auf mich

14

1:

ť,

,

gaffen Sie den Schmers fanft verbluten; bas iff naturlicher und wohlthatiger als bie Gewalt Rillender Mittel. Danfen Sie Gott, bag Da. rianne eine frobliche Rindermutter gewefen ift, boffen Sie mit eben fo gemiffer Inverficht, Daß fie es wieber fenn wird, und zweifeln Sie nicht an dem leben bas man nicht fiebt: To ift die Arbeit Ihrer Marianne nicht vergebens gewefen, Die Erflinge Ihrer Liebe find nicht nur gut aufgehoben, fonbern auch ge-Front mit vollem gobn. Der treue Ochopfer in guten Werfen verfteht fic beffer auf achte, mahre Vater - und Mntterliebe, ale mir Sterb. lichen. Sollte es bem fleinften Baffertropfen nicht beffer gefallen, ein Element bes großen Beltmeers ju fenn, als im Triebfande ber Erbe ju verfiegen? ober follte es ein wirklicher Berluft und Schaden fur Eltern feon, ibr Bleifc und Blut in eine bobere Ratur, als ihre finnliche und fichtbare ift, erhoht ju wiffen? Befteht nicht bierin die bochte Selig. feit einer froblichen Rindermutter, fo fie bleibt im Glauben und in ber Liebe und in ber

hoffunng fammt ber Bucht, Gott Brucht gu bringen?

Das naturliche Diffverbaltnif in ben De. vollferunge . Cabellen mag vielleicht feinen gebeimen Grund in ber arithmetifchen Bolicif bes himmelreichs haben, bas fich in biefer Claffe ber Unfdulb gleichfam recrutiren muf. Mues mas bervorragt und Kortfdritte in Sab. ren, Große, Anseben ic. macht, bat ben menfchenfeindlichen Stab bes Tarquinius Superbus und Rurften diefer Welt ju fürchten. Laft die Rindlein ju mir fommen, und wehrt ihnen nicht - fagte der Stifter bes Saufbun. bes, ber lebenbigen Gott; benn fie leben ibm alle, im Beift, die nach bem Buchfiaben unferer Sprache und Ginne todt beißen und fcheis nen, ohne es darum in der That und Babrbeit ju fenn.

Der teine Joseph lebt, nicht nur im Sinn und herzen berer bie ihn geliebt und gefehen baben, sondern sein Leben droben wird anch wie ein Magnet wirfen auf und, zu trachten nach dem Ort und Zustande, worin er ift, und wohin er unser Vorläuser geworden, um die Pflichten der Erkgebornen vielleicht wie ein Schntgeift und guter Engel seines kunftigen Geschwisters besser zu erfüllen, als Fleisch und Blut zu dichten und zu leisten vermögend ift. Wer von uns weiß, wozu seine animala

vagula blandula vom Bater der Geister bernfen war? Bars auch nur, einige göttliche Gesinnungen in uns hervorzubringen, uns von
dem sinnlichen Genuß zu entwöhnen, der doch
nur vergängliche Speise ist und nicht bleibt in
ein besseres Leben, noch zu einem höheren Ge,
nuß fördert. Der Gegenstand meiner jetigen
leidigen Autorschaft machte mir diese Idee so
weit und breit, und alles was jeht die Phislosophie über Sott und Natur schwaht, kommt
mir so abgeschmacht vor, ist mir so eckel, als
das Gewäsche des Gestndes über ihre Herrschaft auf dem Fisch, oder Fleischmarkt.

Sie werben, mein auserwählter und gewunschter B., der beste Paraclet' Ihrer Marianne seyn. Der mutterliche Schmerz wird
Ihrem Baterherzen Festigkeit und Stärke zum
Gleichgewichte geben. Die beste hoffnung muß
mit Resignation verbunden seyn, und die
Furcht zu verlieten macht mich immer unruhiger als der Verlust selbst. David's Verhalten ben einem kranken und todten Rinde ist
ganz natürlich, nach meinem Gefühle. Symspathie ist nagender und wirkt stärker auf die
Einbildungskraft. — Gott erhalte Ihnen nur
die treue Gesellin Seines Bundes und Segens;
lasse ihn reichlich und fruchtbar seyn. Seine
Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit! 2 Eor. IX. 9.

Ich kann weber reben noch fcreiben, was ich durcheinander empfinde.

399. Un G. J. Rraus nach gaulen.

Ronigsberg ben giten Jul. 1786.

Liebster Freund und Mentor unserer Reife in spe, die altesten achten Weisen waren Rampfer und Schauspieler. Aus ihnen wurden leibige Zuschaner. — Ich wünschte, daß das Drama einer glücklichen She, nebst bem Anblick der lieben Ratur, gemeinschaftlich zu einer Nachahmung und thatigen Entschließung einer schonen Nachfolge wirkten, und das gute Beyspiel nicht durch theoretische Probleme und steptische Dialogen erstickt würde. Empsehlen Sie mich bestens dem seines Slücks würdigen Paar und gedenken Sie meiner im Besten.

Am 27ten Abends fam der Postbote mit drep Briefen Außer Ihrem war einer ans Munser, der mir mit einer einzigen Zeite das Ende der Freude meldete, die mir den Sten mitgetheilt wurde. Ich wurde sehr betroffen und sagte laut zu mir selbst, als wenn mir jemand das Wort in den Mund gelegt hatte: Solcher ist das himmelreich. Das Misverhaltnis der Kinder in den Bevölferungs. Tabellen ist freylich sehr natürlich, mag aber vielleicht in der politischen

Arithmetik eines ihhhern Staates gegründet fenn, bessen Burger mehr aus Ummundigen, als Philosophen, Rittern, Kraft- und Belt-mannern bestehen werden. Durch die Morta-lität der Kleinen scheint also das himmelreich der Bevölkerung aller irdischen Reiche über-legen zu seyn, und von Rechts wegen.

Der britte Brief war aus Riga; ich fcreibe Shen baraus eine Stelle ab.

"Man will unsere Rinder zwingen, ben Bormal - Catedismus, ben ber Jesuit Jankowiß geschrieben, anzunehmen, weil man fich
eine Bereinigung aller criftlichen Religionen
traumt, und diese als die lette Chrensaule
bes Ruhmes benkt."

heute habe ich bes Denina Discours sur les vicistitudes de la litterature gelefen, wo von der erfte Theil herausgefommen und dem Ronige bedietrt ift. Sie konnen fich leicht porftellen, was für Wuft darin vorkommt.

Ich umarme Sie mit ben besten Bunfchen, Sie um einige Boll ex — und einige Grabe intensive volltommener, starter und zufriedener wieder zu feben.

400. An Serber.

Konigsberg ben 3ten Mug. 1786.

Berglich geliebteffer gandemann, Gevatter und Freund, Sie tonnen fur mich fo rubig

fenn im Carisbade, wie unfer Jacobi in Rich. mont. Dag and meiner biefiabrigen Reife nichts geworden ift, wiffen Sie. Gine ab. foldgige runde Untwort mare mir nicht fo unerwartet gemefen, als ber einmonatliche Urland mit ber Bebrobung, wenn ich langer ausbliebe, meine Stelle fogleich auf meine Roffen vertreten ju laffen. Daß es mit meiner Autorichaft nicht beffer geht, werben Sie leicht erachten fonnen: felbit bie musa indignatio verfaat mir ihre Begeifterung. Gie baben bren Bogen erhalten; ich am Sonntage ben vierten aus ber Preffe. 3ch bin gan; aus bem Concept gefommen, ohne ju wiffen wie? Mein Ideal erschien wie ein Regenbogen. den ich mit Banben und Rugen zu erhaschen alaubte: noch fann ich nicht alles fur optische Taufdung anfeben. Runftige Boche will ich noch eine Probe machen. Das Brrlicht foll mich nicht langer in Gumpfe locken, grundlos find. Sest fommt feine Fortfegung weiter ohne Ende, und es thut mir nur leib um bie Dube, Die ich meinem Jacobi gemacht, beffen Geduld und Vertrauen Die flarffen Broben ausgehalten.

Bas fagen Sie zu bem nicolaischen Unfuge gegen Garve und felbst gegen Start? Biffen Sie nichts pon letterem? Er hat fich freplic bie Ruthe selbst gebunden und verhient damit gezüchtigt in werben. Was geht aber bie Berliner ein fremder Knecht au? Und Bahrbt mit Schulz machen größere Mifthaufen von ihrer Rafe, ohne baß ihre eigenmächtige Polizen sich barein legt.

Das Thema meines fliegenden Briefes ift freplich ein aleae opus und so fislich, baf es meinem Begafus nicht gang au berbenten, wenn er ein wenig fien wurde und Binfele inae machte, fatt ben geraben Beg ju geben. - Dit meinem Unvermogen nimmt mein Diff. trauen gegen mich felbft m. Tadaixuges byd andemos, the me constant in the commeter the Sararu ruru; In diefem Rachballe finde ich meinen hochften und letten Eroft. - Benn ich Eins im Ropfe habe, vergeht mir bie Luft ju Allem. Dieß ift mein ir xal mar. Dichts ift reif. Mengere Umftande muffen noch meine innern Abndungen beffer entwickeln. 3ch trane eben fo wenig ben bentlichen als ben bunteln Begriffen; man fann fic durch beibe bintere licht fubren laffen, benn Sinferniß ift wie das Licht, fagt ber Pfalmiff.

In Manker wird noch an meinem Urlaube gearbeitet. Die Soffnung aus einander zu seben bleibt also noch immer fest und unverruckt. Bewegung, vornehmlich Ausspannung meines Bemüthes, ist das einzige Hülfsmittel, mein Leben zu erhalten. Aber ohne Ples

rophrie meines Gewissens eine solche Reise zu thun, ware mir in keinerlen Absich heils fant gewesen; mich aus dem Lande zu fiehlen und den Feind im Ruden zu haben — — Rein, liebster Gevatter, Landsmann und Freund, ein Passah, keine henkersniahlzeit soll mein Abendbrod senn. Nicht durch meine Schuld wenigstens verlange ich einen solchen Noël, sondern einen ehrlichen salvum conductum zum Balet - Schmanse. Gott wird alle unsere Wünsche erfühlen, reichlicher und bescher, als wir selbige malen und dichten können.

401. An S. M. Courtan, geb. Louffaint, nach Pillau.

Ronigsberg ben 4ten Mug. 1786.

Da es mir nicht viel besser geht als Ihnen, desto mehr Mitleiden von herzen. Geduld ist uns frenlich noth, um die Krone zu empfahen. Sie werden ben Ihrer Krankbeit immer stärker, und ein ähnliches erfahre ich an meinem zunehmenden Appetit. Wenn es mit dem aufhören wird, so werden di Klagen aus einem andern Lon sepn und das Murren wird endlich zur andern Natur und Gewohnheit.

hr. Prof. Kraus reiste ben Montag nach Ihnen ab über Riefenburg nach Fanlen zum herrn von Auerswald. Denselben Abend besuchte ich meinen altesten, einzig übrig gebliebenen akademischen Freund, Drn. Ar. Rath
hennings. Den Tag darauf befaut er einen Anfall vom Schlage. Ich habe ihn seit Sonntag täglich besucht. Sprache und Gehör And
saft völlig bergestellt; ich hosse ihn noch länger zu behalten-

Dienstag war Jacobi. Des Morgens überrafchte mich ber Geh. Gecr. Mayer, ber Diefe Boche nach Curland wieder abgeganges ift. Er fceint bas gelobte gand auch noch ju fuchen. Eben wie ich ihn aus der Thur begleitete, begegnete mir Sr. Pfarrer Scheller aus Petersborf, mit bem ich wieder nach Saufe umfehrte; bem fcheint bas loos lieblicher gefallen gu fenn, ober er weiß fich beffer in fein Schidfal ju fdiden. Rachmittage befam ich einen Befuch von dem Grafen von Ranferlingt, mit bem ich zum erftenmale in meinem Garten ein Schalchen Caffe trant und ein Pfeifchen rauchte. Go murde ber beil. Jacobus gefenert unter fleifigem Undenfen feines Ramensvetters in England.

Unfer Provincial. Rendant hat heute einen Auftritt gemacht, von dem die ganze Stadt redet. Er ist in eine Art von Wahnfinn gefallen. Man erzählt von einer Reigung zu feiner eigenen Schwester Lochter, die aber meines Wissens noch ein Kind seyn muß; und bas Uebel scheint wohl alter zu seyn als der Ausbruch; auch wird der Liebe und der Bern nunft vieles aufgeburdet, das keines von bei den sich träumen läßt, weil es unter den Liebhabern so viel Gecken als unter den Philosophen giebt.

Der Salomo foll furglich bas Gefuch bes Rriegsraths Rohrtang um ben Abel, jum Un-Taufe abelicher Guter, mit folgenbem eigenhanbigen Leber. Reim entschieden haben:

Dans, Baron von Rohrtanz, tanz! Warum fehlt es uns doch, gutigste Freundin, uns beiden am lachenden Muthe zu leben, wenn Andere noch so viel im Nachen des Towes übrig haben? Sind jene oder wir glücklicher? Das Lachen wird ihnen werden thener, und die jest Leid tragen werden getröstet werden. Desto bester für uns, das das beste Theil nicht von unserer Wahl abhängt, die oft deger als findisch ausfallen würde. Ein höheren Bater und guter Weister wählt für uns, nicht was angenehm, sondern uns heilsam ist, unden wollen wir schalten und walten lassen, wird es uns immer wohlgehen im Lande debendigen.

Ich suche biese Woche alles was ich ni kann aufzuräumen, um mir Muße und Ru zur Arbeit zu verschaffen. Lese jest ein neu Meiserkad von meinem fel. Pengel und feinem alten Adam. Er hat romische Jahrbad cher aus einem alten griechischen Dion Cassus übersett. Den Anhang schliest, ein Brief am ben Commercienrath Reiserling über das Commercian zu seines Delden Julius Casar Beiten. Er ist ein geschworner Feind aller republicanischen Frenheit, ein besto größerer Eisferer für die monarchische Regierung. Was kann sich des Lachens und Bewunderns und Witteidens nicht enthalten. So reichhaltig, mannigsatig, niederträchtig und hochsphrend, absurd und überlegt!

## 402. In S. S. Cartinod.

Ronigeberg ben 5ten Aug. 1786.

Derzlich geliebtester Freund, Sie thun ber Baronesse Unrecht, die ich abgehalten, Ihnen zu antworten. Sie deukt ganz gleichsdernig mit mit, und bleibt bep ihrem Entwurf und Gelübde, durch die alteste Schwester den juns gern nachzuhelsen; und ich kann ihren guten Willen eben so wenig misbrauchen, als von Ihrem, liebster Hartsnoch, größere Opser den Liebe und Freundschaft annehmen, als ich zu werantworten und zu verdauen im Stande din. Die Gaben der Ratur machen und selbst ges gen den Schöpfer unerkenntlich, ungeachtet seis hamann's Schriften, VII, Ih.

ne: Batur bad' Minimum , wie bie Runft ein Maximum jum Riel macht. Um Ihres anten Wiffens murbig ju fepu und mein gutes Gewiffen unverlett zu erhalten, fann ich nicht anders als meinen Grundfaben und Bflichten wemaß banbeln. Deine Borte magen amen-Deutig und buntel fenn; in meinen Sandlun. gen boffe ich einen reinen und fleren Andbend Der inmaken Gefinnungen gu angemi, und benfeften tren gu bleiben. 3ch benfe bon Er. giebung wie bon allen Mitteln, beren menfchlicher Gebrauch lediglich von einem boberen Segen abbangt, und einen maßigen: Gebrauch giebe ich immer einem erzwungenen und übertriebenen bor. Segen Sit bon meiner Freund. fcaft und Erfenntlichfeit burd meine abidlaaige Untwort fefter verfichert. Wenn Ihnen baran etwas im Ernft gelegen if, fo wurden felbige burch bie Annahme und ein fcwaches Obsequium eber unterbrudt und erficte werben. 36 werbe Ibre großmuthigen Abfichten Beitlebend im Ginn und Bergen bebalten und meinen Rindern felbige einptagen, und boffe fie auch badurch erfenntlicher und beffer und plucklicher ju machen, ale burch einen mistiden Genuf, ber naturlich fattigt, und an Murren-Unlag giebt, wie bas Manna in ber Buffe. Ich fann Ihnen feinen andern Beweis meines empfindlichen Bergens geben, als

einen negativen. Dum tacet, clamat; also auch dum nego, fraor. —

Gott gebe Ihnen Gesundheit, und segne Sie mit dem überstießenden Maße, das Sie mir und meinem Sause zugedacht haben. Bey Ihm ist jeder gute Wille That, und erfüllt. Für mich auch jede Verheißung, geset, daß sie auch erst durch die Zeit reif werden muß, eine Bluthe, die Frucht bringt, oder immer die Fruchtbarkeit des ganzen Baumes bestördert.

403. In Frang Buchole gu Danfter.

Ronigsberg ben oten Gept. 1786.

— Den britten b. M. Dom. XII. p. Trin. feperte ich wegen ber schlechten Witterung in angelto cum libello, und überlas zum andernmale Ihre Rhapsobie über Gottest und Menschen- und Selbstführung durch Bedürfnisse. Der Styl Ihres Ganzgefühls erfordert ein Studium wie die Antife, und ich möchte bisweilen ausrufen wie ber Sohn der Sunamitin: O mein haupt, mein haupt! Junger Mann meiner Seele und meines herzens, mit welcher Junigkeit und Scham hat nuich Ihre Wachsamkeit auf sich selbst, Ihre Standhaftigkeit in Versuchen und Prüfungen, die Treue, Integrität und Originalität Ihrer

Ein- und Ansbrude erfast! Wie thener und unichatbar ift mir biefes Unterpfand Ihres unerfdutterlichen Bertrauens!

Uffes Geschreihsel, wie Sie es nennen, ift nichts als Schwarz auf Weiß. In Ihrem Geschriebenen sehle mir der Text Ihrer Physiognomie, und ich lese nichts als Woten ohne Text wie in einem Schattenriß. Mein Gestruckes besteht aus blossen Text, zu dessen Berstande die Noten sehlen, die aus zusälligen auditis, visis, loctis et oblitis bestehen; und eine stumme Mimit war das ganze Spiel meiner Antorschaft.

Lavater's neue Predigten habe ich erst am 31ten v. M. angefangen, und auch nicht aufberen können zu lesen. Der Brief an Philes mon ist immer ein wahrer Leckerbissen such mit ven Geschmack, wie das Büchlein Ruth mit dem kleinen ungezogenen Propheten, über den er anch so schön gepredigt, daß ich dieses Buch für ein non plus ultra seiner Kanzelberedsamsteit hielt. Aber hier glaube ich noch mehr sein Leben, Weben und Wesen gefühlt zu haben.

ben 22ten.

Ich erwachte beute von den Ranonen-Schuffen, womit des Konigs Abreife um 5 Uhr angefündigt wurde. Gott begleite ihn! Ich habe nicht den geringsten Antheil an dem Auf-

laufe nehmen tonnen und bin nicht aus bem Saufe gewefen. Die Dulbigung ift obne Schaben abgegangen, bem Bobel bat fein Bein fein Gelb ift ausgeworfen. geforungen . nichts Breis gegeben worben. Durch eine Cabinets Drore som 24ten Aug. wurden alle Geld versplitternde Rrendenbezengungen andbrudlich verboten. Der honigmond icheint bier mehr in preuffichen Complimenten als dentschen Realitaten gefenert worden zu fenn-Denfelben Bormittag bat bad Schießen gewahrt, als wenn die Krende über ben Abschied lauter fenn foffte als zur Anfunft. Unter lane ter anflagenden Gedanfen und Enticuldigungen, die mich beunrubigt baben, ift mir fein entscheidenber Bint ju Theil geworden. Dem Ronia murben bie überbauften Bittidriften womit er befturmt wurde, auch meine beredelt haben.

kaffen Sie mich, mein auserwählter und gewünschter B., schlafen, ohne mich zu rühren, noch ein langes halbes Jahr. Schreiben und Lefen lohnt für uns beide nicht. Das lette kann Ihnen nicht so sauer werden, wie mir das erste, vornehmlich an Sie, wird. Bestommen Sie kust mir einige Zeilen zu schreiben, so wird mir das Lefen eine Erquickung fepn.

Ein- und Ausbrucke erfakt! Bie theuer und unichäthar ift mir diefes Unterpfand Ihres unerschütterlichen Bertrauens!

Upes Geschreibsel, wie Sie es nennen, ift nichts als Schwarz auf Weiß. Zu Ihrem Geschriebenen fehle mir der Text Ihrer Phosiognomie, und ich lese nichts als Noten ohne Text wie in einem Schatteuriß. Mein Gebrucktes besteht aus blossen Text, zu dessen Verstande die Noten sehlen, die aus zusälligen anditis, visis, loctis et oblitis bestehen; und eine stumme Mimit war das ganze Spiel meiner Antorschaft.

Labater's nene Predigten habe ich erft am 31ten v. M. angefangen, und auch nicht aufhören können in lefen. Der Brief an Philesmon ist immer ein wahrer Leckerbissen für meisnen Geschmack, wie das Büchlein Ruth mit dem kleinen ungezogenen Propheten, über den er anch so schön gepredigt, daß ich dieses Buch für ein non plus ultra seiner Ranzelberedsamsteit hielt. Aber hier glaube ich noch mehr sein Leben, Weben und Wesen gefühlt zu haben.

ben 22ten.

Ich erwachte beute von ben Kanonen-Schuffen, womit des Konigs Abreife um 5 Uhr angefündigt wurde. Gott begleite ihn! Ich habe nicht den geringsten Antheil an dem Auf-

laufe nehmen tonnen und bin nicht aus bem Saufe gewefen. Die Dulbigung ift ohne Schaben abgegangen, bem Bobel bat fein Bein gefprungen, fein Gelb ift ausgeworfen, nichts Breis gegeben worben. Durch eine Cabinets Drbre som 24ten Ang. wurden alle Geld verfplitternde Rreudenbezeugungen ausbrudlich verboten. Der honigmond icheint bier mehr in preuffichen Complimenten als dentschen Realitaten gefenert worden zu fenn-Denfelben Bormittag bat bas Schießen gewährt, als wenn die Krende über ben Abschied lauter fenn foffte als zur Anfunft. Unter laue ter antlagenden Gedanten und Entichnloigungen, die mich bewurubigt baben, ift mir fein enticeibenber Bint ju Theil geworben. Dem Ronig wurden die überbauften Bittidriften momit er beftarmt wurde, auch meine veredelt baben.

Laffen Sie mich, mein auserwählter und gewäuschter B., schlafen, ohne mich ju rühren, noch ein langes halbes Jahr. Schreiben und Lefen lohnt für uns beibe nicht. Das lette kann Ihnen nicht so sauer werden, wie mir bas erste, vornehmlich an Sie, wird. Bestommen Sie Lust mir einige Zeilen zu schreiben, so wird mir das Lefen eine Erquickung sepn.

.. 404. An 3. gr. Sartenoch.

Sonigeberg bin 25ten Sept. 1786.

Liebster Freund Hartknoch, Sie fragen mich wegen einer Stelle aus meinem Briefe, die Sie nicht verstehen. Es geht mir seihst so, daß ich vergesse, was ich im Schreiben sowohl als Lesen gedacht habe. Die Verbindung, in der ich die angeführten Worte schrieb, ist mir eben so dunkel. Daß die Gaben unerkenntlich machen gegen den Geber, ist eine traurige Erfahrung. In einem alten Liede (Ach Gott ist noch dein Geist in mir — ) beißt es:

Die Gaben, die von beiner Sand ich bankbar foll empfangen, die sind's, die mich von dir gewandt, die sind mir mein Berlangen.

Sagte nicht Adam schon: bas Weib, bas du mir jugesellt haft? Sind Bernunft und Frepheit nicht die edelften Saben der Menschabeit, und beide jugleich die Quellen alles moralischen Uebels? Ohne Wißbrauch schoner und großer Talente gabe es weder Gecken im Superlativ, noch Bosewichter von blendender Geffalt. Alle Geschenke werden leicht zu Fesselm und Burden, die man sich zu erteichtern such, weil man nicht gern unter Berbindlichkeit und im Zwange, sondern lieber authentisch leben und sein eigener herr sepn mag Die

Ratur, biefe fvarfaute Butter, giebt Unfagen und Unlaffe, und ihr Geles bes minimi ift eine alte Sache. Bermittelft bes Gegene fates bat jebe Runft, portfiglich bie mittifden und nachabmenben. bas sidde Ibral .gum Gegenfiande:, ein intalleetnelles maximum und hirnaefpinft; daber fo viele Reblichuffe unter ben Schuben. 2Bo bie Da. tur bas meifte getban, muß ber Denich am enthaltfamften fenn, ihr Wert ju verberben. und ju uberladen. Die Rurcht und Bittern, Ebrerbietung und Dauf nachabmen, nicht bie Ratur aus Citelfeit und burd Gigendunfel ausaufteden fuchen. - Daben Sie felbft Bobl. thaten genoffen, fo werden Ibnen Ihre Gefinnungen gegen bie Bobitbater, und bie gange Geneglogie berfelben in Ihrer Seele feine geheime Befdichte fenu fonnen. Undanf ift. die baarfte Bezahlung, womit man gegen fein eigen Gemiffen und ben Leumund ber Welt quit merben fann. Die gange Runft beftebt nur in der Erfindung einiger Mittelbegriffe, feinen fowarzen Undant mit Beigenblattern ju beden, ober anzuftreichen mit weis fer und rother Schminfe. Probatum est. Selig find die Armen an Diefem Belt - und. Soulgeift! -

405. In ben Refegerath Sheffner.

Ronigsberg ben iften Det. 1786.

Den ten b. M. habe ich ein ganges Laft den mit Bachern erhalten, nämlich 16 Bande bes bentschen Anseums nehft einem sehr angenehmen Geschent und Andenken für meinen Gohn, das ich bloß dem Gerücht nach kenne. Diese Lebensbeschreibung übertrifft vermuthlich alle übrige bagatalles und frivolites des Abts Ewer, von denen mir die meisten viel Bergungen gemacht; daß ich ben der erften Muße auch dieses wichtigere Wert nachzuholen munsche. Unterdeffen danke ich in meinem und meines Sohnes Namen, mit dem besten Willen Ihnen eine Gegenfreude zu machen.

Ich habe gegen das Ende des vorigen Monats einige englische Bucher erhalten, an die ich nicht mehr dachte, und die mich um mein ganzes monatliches Gehalt gebracht haben. Das wichtigste Werf ist des Monboddo alte Metaphysit in drey Quartbanden, davon der letzte erst im vorigen Jahre ausgefommen und nur etwa die Palste des Ganzen ausmacht. Jeder Band foste eine Guine. D, über den Werth einer Lais von sechs Banden ließe sich auch eine Possisse schreiben. Ich habe mich fatt geärgert und satt gelacht, und daben mag es vor der Pand sein Bewenden haben. Ringer

ju werben, ift feine hoffnung far einen fo atten Anaben, ber mehr als ein Phrygier ift.

Baid baranf erhielt ich einen Brief von unferm Lindner aus Jena, ber fich allen feinen Freunden empfiehlt, bort nach herzenstink lebt, ein neues Sipfum für feine Wife begierde gefanden hat und nicht weiß, wie und wann er fich wird wieder los machen tonnen. So fehr gefällt ihm die Gegend und den Umgang mit den bortigen Gelehrten.

Die Befferferischen Predigten habe ich heute gent zweitenmale zu Ende gebracht, ohne etwas au meiner Rechehaberen oder Orthodopie erlassen zu können. Ben allem Answande für, die schöne Ratur, thut es mir desto mehr leid nur die Wahrheit, Kraft und den Grund des Christenthumes, der immer vorausgesest und sein moralischer Aberglaube bieten sich einander die Hand, ein neues Papsthum aufzurichten. Die Berliner, schlauer wie die galanten Sachsen, machen sich ein neues Verdienst daraus, den ersten blinden karm darüber zu machen.

406. Un M. Mafius.

Ronigeberg ben bten Rov. 1786.

Dr. Geh. Secretar Majer hat mir bereits den 25ten Jul. d. J. Das Buch ber Bereini-



cane" nebe ben "Mudfichten bet Geele" eine athanbigt: Gemuthe, und Leibesmuffanbe ba. ben mich aber bieber außer Clanb gefest , ben . Empfang in befdeinigen und Em. Dodebelgeboren får biefes. Werfmal Ihrer Gate meinen ergebenften Dant abjuftatten. Deine Reigung und Lage entfernen mich von allen bergleichen. bffentlichen Angelegenheiten, welche in einem befto zweideutigeren gibte ericheinen, je feverlider die Unmagungen find, ju beren Bebuf Me: unternommen und getrieben werben. Das erfte Beichen ber Bereinigung wurde ber Minlas einer Berftreunng und ber Unfang affer Berwirrungen und Difterftanbuiffe in bem Organo gefellicher Combole, und ifo. lirter Projecte, welche mehrentheils auf nene. Ramen, eitle Titel und leere Borter hinaus. laufen, obne Erneuerung ber Begriffe und Gefinnungen. Der Glaube Einer, gleich ibrem. unfichtbaren aber allgegenwärtigen Saupte driftlichen Rirche fann auch bas fleinfte Dite alieb berfelben eben fo vollig megen ber Dangel und Unvollfommenbeiten jeber anferlichen Gemeinschaft beruhigen, als über feine natur. lichen und verfonlichen Gebrechen. Es fen baber bem guten hirten anbeimgefteut, feine gerftreute Beerbe gu fammeln, und bie Berbeifung zu erfüllen : ymfrerne pin meigen nat die dus fidisson X. woselbst auch als

charafterififcher Ibiotismus feiner Schafe cing

Ew. Hochebelgeboren tonnen fich auf mehn als ju viel Stimmen Rechnung machen, die ihren Einfinß auf unfer Publicum außern werden. Da die Aussichten der Seele von ihren Einsichten abhängen, so genügt mir meine eingenen zu berichtigen und zu befestigen, selbst. ju Beziehung berjenigen Glückfeligkeit, zu welscher zwar viele berufen, aber wenige erwählt sind. Ich habe die Ehre ze.

## 407. In 3. fc. partinoch.

Ronigsberg ben 3. 3an. 1787.

Alter, lieber Freund, Diesen Morgen ersbatte ich einen Brief von meinem Jonatham aus Duffeldorf, besten Correspondenz ich bepanche sich seine schon aufgegeben hatte, oder an der Möglichkeit ihrer Fortsehung verzweifelte. Aber seine Freundschaft ist wie eine Eeder Gottesteine Freundschaft ist wie eine Eeder Gottesteine Freundschaft ist wie eine Eeder Gottester flagt über seine Gesundheit und die Unordnung der Possen. Aus London wird ihm genmeidet, daß der sel. Swedenborg alle noch nuvertanste Eremplare seiner arcan. coolest. Inrz vor seinem Tode bis auf 24 vertilgt habe, mit beygesügtem Grunde, daß dieses Werk nicht nothig habe, sich in so vielen Eremplarien in der Welt umzutreiben, bevor die

Begierbe barnach ftarter und allgemeiner mar. be: alsbann wurde man es obnebieß icon in vervielfältigen fuchen Die ermabnten 24 Eremplare babe nach feinem Lobe ein Pondoner Budbruder befommen, ber fie aber alle icon verfauft, jebes Exempler fur acht Gnineen. Bun fen fein anderer Rath, als die Gelegenheit abzumarten, bis biefes Berf etwa sam öffentlichen Berfanfe vorfomme. Sie feben wenigftens bierans, bag bie Lente es ebrich mit Ibnen mennen, und wober ber theure Breis fommt, ben Reich für fein Eremplar forbert, ben ich mir nicht erflaren fonnte; fo wenig als wie ein vernunftiger Menfc son funf gesunden Sinnen, er mag in Deutschland oder Großbritannien jur Belt gefommen fenn, die arcana coelestia obne Edel lefen fann. Dafur lieber 18 Gnineen an Dio Caffind und ben polnifchen Ueberfeber verfcwen-Det. Der beutiche Strabo wird noch immer felbit bon großen Gelebrten angeführt. Ich babe ben Unfang des Dio burchgelaufen. Es ift berfelbe außerordentliche, parabore, an Brillen, Launen, Schlacken und Ideen bon befferem Bebalt fruchtbare Ropf. Aber auf Ihrer hut muffen Sie fenn. Ungeachtet ber Berfaffer bes Muemonium auf bas toniglice Sandfdreiben fich etwas einbilden mag, und ich diefes große Wert noch nicht gefeben , bat

mir eine Abhandlung über den Arificteles in Cafar's Denkwurdigkeiten bepnahe alle Luft beswommen, mich darum zu bekammern, weil er es bepnahe auf jeder Seite anführt. Rein, gegen einen folden seichten Schwäher ift mein weiland Freund Penzel ein gulbener Mann, den es mir nicht leid thut zum Freunde geshabt zu haben. Dem andern fehlt es ganz an Beruf, Antor, und darauf eitel zu sein. Des erften Stolz ift wenigkens mehr nach meinem Geschwack, als des andern Eistelfeit. Ueber jenen kann ich wenigkens sein den. Dieser macht mir die nuangenehmen Empfindungen des Mitleidens und Unwillens.

Mit einem Gruße von Plessing, und als Chrift, erschien mir zu Ende vor. J. Elfana, der gestörte Kantianer. Er ist in England geswesen und hat Priestley fennen gelernt. Seine Tollheit scheint nun auf Projecte der Rasdigation, und das Meerwasser sus zu fenn. gefallen zu sepn.

408. An herber.

Ronig bberg ben 28ten 3an. 1787.

Mein alter, herzenslieber Gevatter, Lands, mann und Freund, Ich fauge diesen Sonnstag mit einem Briefe an Sie an, weil ich schreiben muß, um Ihnen die Einlage von Passe zu senden. Sie haben sich um unsere

alte Megmutter Albertine febr berbient gemacht, und biefen fabigen, thatigen, unermubeten Mann jugeführt ju baben. Deiben tann ich nichts als was Sie icon lange mif-Berficherung bon meiner alten Rrennd. fcaft baben Gie nicht nothig; wegen ber Abrigen bin ich auch rubig, und mehr burch Matige Beweife überzeugt, als ich es burch leere Bunfde ju thun im Stande gewesen bin. Meine laderliche Autoricaft ift ins Stoden cerathen und mit meinen Reife - Entwurfen gebt es eben fo wenig vom fled. 36 bin wie angenageft und gebunden, nicht im Stanbe mich zu ruhren. Das Ding mag beifen pie es wolle, Ginbifoung, Spootbondrie, Eigenfinn, Abnbung - de verbis simus faciles; nur bag ich bie mabren Urfachen mir felbft faum beutlich machen fann, Die Birfungen aber befto nachbrucklicher fuble. Reidarbt bat noch bor feiner Abreife alles gethan, wie Sie bermuthlich bon ibm felbft merben gehört haben, und ich foll bloß reden ober foreiben. Das fann, mag, will und foll ich nicht. Deine Reife ift Bflicht; und bamit fcerge ich nicht. Meine Autorschaft ift Eborbeit und meine Bermunfdungen find Thorheiten, aus benen ich mir eben fein Gewiffen maden und noch weniger mich fcamen wurde, felbige eben fo feverlich an widerrufen

ale ich fie ansgeschüttet. Aber es ift etwas anberes, bas mir im bergen mehe thut und mir in meinen Rieren flicht, und bas ich nicht anders los werben fann, als burch Reben pher Schreiben, bas mir baburch ebenfo ine Bflicht wird, wie die Reife felbft. Jere ich bierin, fo geschieht es auf meine Roften, und ich bente baß mir ber Likel mit ber Reit ebenfo von felbit vergeben wird, wie ich von felbigem angefochten worden bin .- Bas ben ben bevorfiebenden Renernngen and mir werden wird, barum befommere ich mich nicht. Die Renerungen befteben barin, bag alles wieber auf den alten Auf fommen foll. Wird wohl alles auf eine Contradictio in adjecto hinaus. laufen, und mit bem beften Billen, es bef fer ju machen, alles årger werben als es gewefen ift.

409. Un 3. Fr. hartenoch. Ronigberg ben 17ten gebr. 1787.

Seliebtefter Freund, ben 25ten b. M. fcicte mir Madam Courtan Ihr reiches und tickernes Geschenk. Am 4ten Sonntage nach Epiphan wurde ein großer Schmans gehalten im meinem Hanse, wozu Erispus zwen Flafchen alten Franzwein mitbrachte. Drep Stuck brachte ich selbst meinem lieben Beichtvater,

*i.* .

Der: mid bafur mit einem Atlas für meine Rinder befchenfte. Ein gebratenes fcidte ich meinem alten franken Freunde Sennings, ber mit einer Rehfenle daffer banfte. Dit foldem Bucher babe ich Ihre Gaben genoffen: Gott Dergeite es Ihnen, lieber Sartfnoth, und erquice Sie und die Merigen mit feinem reichen Begen, woju ich nichts als Bunfche beptra-

den fann.

Beber mit meinen maliminibus jur Reife, noch mit meinem fliegenben Briefe geht es son ber Steffe. Die neue Einrichtung und meine funftige Lage werden mit bem Darg, wie man fagt, foon entschieden fepn. leicht giebt mir bieß einen Gnabenftof und bringt meine Fauft ober Sufe in Thatigfeit. Um boch nicht gang mußig ju fenn, habe ich mit Sans den Quintilian und bom 2iten Dec bis jum 15ten b. D. ben Telemaque jum ers Renmale burchgelefen mit ber größten Bufrie. benbeit. In meiner erften Jugend murbe mir biefes Buch veredelt, weil ich nicht ben Bortheil hatte, wie er jegt, die Quellen bes Domer und Sophofies ju fennen. Mit befto mehr Berbruß gabnen wir jeht über Florian's Ruma Pompifius, bas eine elende Diffge. burt gegen jenes Meifterfluct ift. Die unferm herber und Rant bebicirten Blide find bom Jung. Rant ichentte mir fein Exemplar, bas фį

ich eben fo wenig habe andfteben und lefen sonnen, fo febrich unich über biefes Gefchent unch gefvent babeit errei

Alles ift får mich in einent: fo biden : Ba bet, baf ich nichte abgufeben im Stenbe?bin. Giett mache mich ju allem fertigenund; gefaft - dus bem cunetator stifen then Joi guten Heherrnmoler. Sie : fonten nicht: glaubbnutt was es für ein Druck ift, fo lange in summenso an leben, und wie febr meine gantei Masur und Defonomie, (außere und innere), daben leibet. Fiat voluntes tua! Die fcmer ift es unferm Eigenwillen, ben, boch ten fat ben beffen an erfennen! Vis inertige, ichreibt mir Berber, ift bie Samptfraft ber Belt, stell leicht bas Onmbol abttlicher Rube, von ber alle Thatigfeit und Bewegung ber Ratur abbanat. Ich umarme Sie mit bankbarem soffem Bergen.

410. An ben Kriegsrath Scheffner. Königsberg ben alten Mars 1787.

Seute erhalte ich die Antwort, daß im Hartungischen Laven bereits ein gebundenes Exemplar der philosophischen Borlefungen nebst noch vier roben auf Känfer wartet, und eine Parthie hat zurückgeschickt werden mussen, weil der erste Theil einen guten Abgang gehabt, hamann's Schriften. VII. Ab. 23

wie übrigen aber: liegen: geblieben. Meinen Gefdmack ift es miti ber Goiger eben fo gegangen; aber mit meinem Urchell wiff ich bis reim rente bed Gungen gerückhatten.

3: Dein Ihnen gugebathter Befuch am 26ten Mobr. if: ber fehre Bang gemefen. Gin: Comers am linten Ruf notbiete mid ben Orn. Moner dene gradbord at dok etfatet ad: not genethoraftungen din wie name Beit über nicht ausgewefen , babe wie Ein Ovofpas bas Beit baten muffen Dein eintiger Reeund Erifons bat mich mabrend meiner mairen-Unpaglichfeit nicht befricht: hat am Mogenframpf viet ansgebalten nub ift mit Arbeiten überbanft gewefen. Heber meinen Magen fann ich nicht Liagen; ber bleibt noch tamer wader, und ich babe mehr Urfathe, einen Erdes als Defect meines Appetits und außervebrutlichen Gefchmachs an Gottes Gaben an beforgen. Dartenoch bat: mir Dafel bubner, und mein franfer Rreund Dennings eine Rebfeute geschickt. Sollanbische Baringe theile ich mit meinem Argte, Drn. Milg. Des Drn. Jacobi Jungfer Bafe honorirt alle meine Affianationen auf Sauerfrant: und ba ich auf meine, alten Tage ein Obfinafder geworden bin , babe ich mich verführen laffen, ein Bag Reinetten zu faufen, von deuen ich alle Tage eine gute Bortion con amore verzeb. re, um de bem Schicffele ibrer verfaulten

Brüder zu entreißen. Ich lebe alfo in einem fteten Bechfel von Freud und Leib, von Schwelgeren und Durftigfeit. Die heraftitischen und demofritischen Augenblicke find so getheilt, daß mir ber Abend so willfommen zum Schlafe ift, als ber Mittag zum Effen.

Einer meiner jungken Freunde, Thomas Wisenmann, ift eines langsamen Todes gesstorben. Ich habe einen einzigen Brief von ihm erhalten, worin er mir schon sein Ende ankundigte. Weine Freude, ihn zu sehen, ist also nicht erfüllt worden. Er hat die letten Jahre seines siechen Lebens in dem gastfreyen Dause meines Jonathan zu Dusseldvorf zugebracht. Sein Bater ist ein rechtschaffener Anchmacher zu Ludwigsburg, den ich aus einem Briefe an seinen sierbenden Sohn sehr hoch und werth schäfen muß Einige Abhandslungen des Seligen und Freymuthigen stehen in Pfenningers Sammlung, die ich Ihnen meines Wissens längst mitgetheilt habe.

Dr. Prof. Kant bat mir ein angenehmes Geschent mit seinem Dedications Exemplar ber Blicke in die Geheimnisse ber Natur gemacht. Ich bin aber nicht im Stande gemessen, dieses Schangericht zu genießen. Stileling's Romane find mehr nach meinem Geschmack. Weine jesige Seelenweibe besteht in bes Andreae mythologia ohristiana. Von sein

nen 300 Apologen ift taum ein fleines Drittel überfest. Ich habe mit ben erften ben Anfang gemacht, und will meine fleine hansliche Academie anspannen zur Fortsetzung und Pebang.

## Bon Berber.

Weimar ben 28ten April 1787.

hier ist mein tomus III. Idearum, liebster haz mann. Ich wünsche Ihnen bazu guten Appetit, und baß er Ihnen nicht harte ober lose Speise bünde. Das lette ist er mir wenigstens nicht geworden, eher bas erste. Bon Iacobi hatte ich lange nichts gehört, bis er sich wieder durch ein Buchelchen melbete. Ich werde ihm nächstens ein ähnliches schieden, bessen Druck verzögert ist; Ihnen gleichfalls lieber Alter, und ich wünsche, daß es Sie zur guten Stunde sinde.

Bunberbar verändern sich mit den Jahren auch der Menschen Sinne. Die Blüthen der Phantasie fallen mix von Lage zu Lage mehr herunter; das Lob wird mir gleichgültig und sast widrig, well ich sehe, wie und wem es ertheilt wird, auch daß es mir nichts hilft. Der Ladel wird mir auch ein gewohnter jargon, und ich möchte als ein oft gebranntes Kind ben jedem Bude bennahe die Recension in bessen und bessen Seele absassen. Was ich mir von Jahr zu Jahr mehr wünzsiche, ist Rubbarteit und Wahrheit. Mein Rorgen



war unbebachtfam, mein Mittag ift laftvoll; Sott gesbe mir einen zwar nicht mußigen aber ruhigen Abenh. Alles ift Litelkeit hienieben, und bas Schema biefer Welt vergeht.

Daffe's Wohlseyn und seine Bestrebsamteit in Rosnigsberg freut mich; ich bande für seinen Brief und bitte ihm meine Theilnehmung zu bezeugen. Wenn er sich mit Paraborieen & Acht nimmt, kann er in Adnigsberg ein vergnügtes und nüstiches Leben sühren. Es tit schon, in feiner Jugend bereits ein so bezstimmtes Ziel zu haben, nach welchem man strebe. Ich wollt' ich hätt' es auch gehabt; jeht ist die Blutthe meiner Zeit vorüber. Leben Sie wohl, bester lieber alster Freund und Landsmann; gehe es Ihnen und Ihrem Dause wohl an Leib und Seete. Verzeihen Sie ben armen Brief eines Entkräfteten, ber sass mich eine bessere Stunde geben. Gibte ist noch in Italien und kreuzt jest Sieiliens Kusten umber.

411. An grang Buchole gu Manfter.
Berlin ben goten Jun. 1787.

Mein anderwählter, mein ermanschere Frang, Den alten ging ich von Ronigeberg ab und bin in einem Juge ben agten, mit genaner Both, aber gludlich angefommen bep

## 413. An S. & Steidarbt.

Munft er ben igten Jul. 1787.

In den drep Berhaltniffen, unter denen ich sonft schrieb, ift das eines liebreichen Wirths hinzugekommen, liebster Reichardt. Es war kein bloßer Schein, sondern baare. That, die mir Ihr Haus zeitlebens unvergestich gemacht hat. Ich kann an Ihre liebe Fran und die Ihrigen nicht denken ohne Segens - und Friedenswunsche.

Roch fann ich mich faum befinnen, wie ich bieber gefommen bin, und unfer lieber Reis feasfabrte Raphael erffart meine gegenmartige Entfraftung får eine naturliche Folge der Reife. Sobald ich wieber bergeftellt werbe, fdreis be ich weitlaufiger. 36 boffe alles bier gefunben en baben, mas ich gesucht und gewünicht habe; und ein frenes neues Ders gunt, Genng ber Rreube nub, bes Lebens wirb bie Angbente meiner Ballfahrt bier bald fepn-Alles was mir in Ihrem Danse gefallen bat. finde ich auch bier, une concentrirter. Den einzige Unterfcbied liegt in meinem Gefdmad, ber mehr fur bas Danchs - ale hoffeben geg flimmt ift. Die Rurftin lebt auf bem ganbe und wird morgen erwartet. Sie foll ein Gothe bres Geidlechts fenn.

be hier wie ein Eind gepflegt von bem beften Birthe, ber gangen Albertischen Kamilte, und unferem wurdigen ganbomann Dr. Lindner, ber mir die Wohlhat erwiefen, hier auf mich zu warten.

Dag ich and einem annulirten Bachof. Bermalter ein foniglider Benfionar geworden bin, fren bon Geschäften und Amtsforgen, bag ich mein Saus verforgt babe burch meinen ehrlichen Dill, ber meine und meines Sohnes Stelle barin vertritt, biertu befieht mein gegenwärtiges Gluck, beffen Loos mir lieblich ift, und von bem ich meine Balinge. nefte bald erwarte. 9ch weiß, akter, lieber tranter Berber, baf Sie an meiner Bufrieben. heit Antheil nehmen, und Sie fonnen leicht benfen, wie mir ben meiner gegenmartigen Reenheit nach bem awanzigiabrigen Brobu. und: Siffapendienfte gu Muth ift, und wie mir bie Luft fcmedt, bie ich jest erft anfange jufchapfen und erft beffer gewohnt merben muß, bevor ich felbige recht genießen fann. Alle. unfere Glucffeligfeit befieht boch in nichts als einem Borfdmade einer beffern Belt, und baran muffen wir und bienieben begnugen.

Ich munichte mir frenlich anch ichon in Weimar und in Ihrem Bischofbige ju fenn, und wenn es auf ben Magnetismus ber Seete aufame, mare ich freplich fcon ba und

- 350

stelleicht flicklicher als ber Comarmer an den Ufern Sieillens. Aber hier fige ich alter Dedipus mit geschwollenen Kusen, die mit Kränterkissen unwickelt find, gleich des auferweckten Lazarus Leichnam, werde von einem Seelenhunger und veganischer Unverdanlichkeit, wie von Schlie und Sharpbols, auf beiden Seiten angesochten, und lebe wie ein wahres Amphibium anscheinender Gesundheit und wirklicher Krankheit, als ein Phänomen entgegengesehter Täuschung, sich seibst und andern zum Räthsel.

Den betteen Theil Ihrer Iveen habe ich nebst den Gesprächen über Gott noch in den lehten Angenblicken meines Anszuges ans Prensen berten Angenblicken meines Anszuges ans Prensen ber Iven selbst abholen zu können, wozu ich Ihnen als zur Arone des ganzen Wertes Arafte und Anhe wünsche. Die und Jacobi thun dem Spinoza zu viel Ehre; ich bin das ber mit keinem von beiden recht zusrieden, aber darin mit Ihnen ganz einig, das alles philosophische Misperständnis auf Wortstreit hinanslauft. Alls ein Aranter kann ich aber meinem Urtheile nicht trauen, auch nicht meisem Geschmach.

Ich freue mich in Pempelfort auf ein schönes Gericht, Reid's Emays, die bort für mich bereit liegen. Dier habe ich die Parifer

Ausgabe bes Wetaftafto gefunden, und lefe mit auserordentlichem Vergnügen im zwölften Bande einen Auszug aus des Aristoteles Poetit, von dem ich mich wundere, daß noch keine Uebersehung bekannt geworden.

Unfer guter Landsmann hier genießt eines außerordentlichen häuslichen Glück, an demich meine herzliche Freude habe. Seine würdige Schwiegermutter ift auch hier, und eine fehr heitere, gutmuthige Frau. Ich habe hier des sell Alberti Schriften kennen gefernt, und der Geift sowohl als der Segen des Vaters scheint auf allen Lindern zu ruben.

Ungeachtet ber jartlichften Freundschaft und Pflege habe ich hier keine Rube, und wunfche nur bas Ziel meiner Wallfahrt zu erreichen. Bon einem solchen heimweh nach Belobergen werbe ich gebruckt und gezogen. Moragen sehe ich meinen Wanderflab, wills Gott, weiter. Ich umarme Sie, liebster Gevatter, Landsmann und Freund. Gots gebe daß wir uns gesund einander sehen. Nahe find wir uns sehund einander sehen. Nahe find wir uns schon genug, aber demohngeachtet ist ein me Scheidewand, die ich zu wenig Kraft has be aus dem Wege zu rammen.

## 413. An S. Br Seiffarbt.

Runfter ben igten Jul. 1787.

In den den Berhaltniffen, unter benen ich sonft schrieb, ift das eines liebreichen Wirths hinzugekommen, liebster Reichardt. Es war kein bloßer Schein, sondern baare. That, die mir Ihr haus zeitsebens unvergestich gemacht hat. Ich kann an Ihre liebe Fran und die Ihrigen nicht deuken ohne Segens - und Friedenswunsche.

Roch fann ich mich faum befinnen, wie ich bieber gefommen bin, und unfer lieber Reifenefahrte Raphael erflart meine gegenwartige Entfraftung får eine naturliche Folge ber Reisfo Sobald ich mieber bergeftellt werbe, fcreis be ich weitlaufiger. Ich hoffe alles hier gefunben m baben, mas ich gefucht und gewunfct babe; und ein frepes neues Berg jum, Genuf ber Arende und, bes Lebens wird bie. Ausbeute meiner Ballfabet bier balb fenn-Mles was mir in Ihrem Danfe gefallen bat a finde ich auch bier, nur .concentrirter. Der singige Unterfcbied liegt in meinem Gefdmack, der mehr für bos Monchs - als Soffeben geflimmt ift. Die Furftin lebt auf bem Lambe und wird morgen erwartet. Sie foll ein Gothe bres Geidlechts fenn.

Bun, mein liebfer henzenstreund, pie; Poft will abgeben, und mehr bin ich nicht im Stande ju foreiben. Ich umarme Sie mit bem bautbarften herzen.

414. In Frang Buchole gu Munfter. Pempelfort ben 14ten Mug. 1787.

Mein erwäuschter, mein anserwählter Frang, Borgestern hielten wir zu Mühlheim einen vergnügten Mittag und famen unter anhaltendem Regen, der mich an das Ebangelium Dom X. p. Tr. erinnerte, um 5 Uhr ermänscht bier an, wo alles zu unserer Rube

und Bflege gubereitet mar-

Jum Willfomm meiner Ruse habe ich bier bes sel. Saller Tagebuch seiner Beobachtungen über Schriftsteller und sich selbst gefunden, von hinten bas Buch angefangen und mich an den "Fragmenten retigiöser Empfind daugen" nicht satt lesen können. Ihnen und der Fürstin wünschte ich auch diese Lectüre. Gestern erhielt unser Jonathan die letten nach mise au Roi da Prusse par Mirabeau, die uns allen anserordentlich Genüge gethan hat. No pas trop gouverner. Der Salomon du Nord ist treffend und Inseph schaf beurtheist.

Bater und Sohn wohnen in einer Stube neben 3. 3. und ich wunfchee bie Einrichtung

vieses schonen Sommersises zum Wenker Ihrer künstigen Wohnung, an die ich im Seifte bente. Aus der kleinen Colonie der größern Bibliothef merke ich eine strenge Ordnung, die und beiden, mein erwünschter Franz, nicht gegeben ist, und Tante Lene, wie Claudinsste nennt, scheint diesen Geist in der ganzen Haushaltung eingeführt zu haben. Kein Wunder, daß Jonathan diese Schwester sein Alter Ego nennt.

Erfreuen fie mich bald mit guten Rachrichten, besonders in Beziehung Mariannens für unfern Arzt, ber mir bald entbehrlich werden wird.

## 415. In 3. F. Reicharbt.

Dempelfort, ben 16ten Mug. 1787.

Den zweiten b. M. erfreute mich und befchamte mich jum Theil Ihr zärtlicher Brief
vom 27ten v. M. berglich geliebtester Gevatter, Landsmann und Freund. Seit Dom. X.
bin ich hier, ohne dem Zweck meiner Reise
und den Bedürfnissen meiner Sesundheit näher
zu sepn. Den 23ten v. M. überraschte mich
Ionathan Jacobi, branchte in Münster den
Phyrmonter und reiste den 4ten d. M. wieder
ab. Da wurde die Abrede genommen zu einer Brunnen. Eur in Pempelsort. Ich bin

mabrend meines Aufenthalts in Munker taum ein vaar Tage im Stande gewefen auszugeben. Meine Unpaglichfeit und meines Birthe feine war also bas einzige Thema, wovon ich hate te fcbreiben fonnen. Auf die lettere batte ich porzuglich ben ber Gefellichaft meines mebicis nifden Raphaels Rudficht genommen. Der Unblid meines B. ift Bemeis genug bes feinften Rervenfpftems, daß ich feinen nabern Schluffel nothig batte, um meine Rengierde an befriedigen. Dit unfern fleinen Bertraus lichfeiten fann niemanden gedient fenn. Die Abficht und Die Art meiner Reife qualificirt fich zu feinen Beschreibungen. Vestigia me terrent. Dempelfort fennen Sie fo gut als ich, und bag wir und, liebfter Reichardt. Ihrer oft und freundschaftlich erinnern, verfiebt fich wohl von felbit. Auf bem erften preufficen Dorfe im Weftphalifden fam uns Die mitgegebene Reifefoft febr ju Statten, und felbft in Munfter habe ich mich mehr als eine mal an bem ubrig gebliebenen Gries ber gaft, frepen Borforge und Bartlichfeit erquickt, und an die Ehre, bie Frende und bie Sulle Ihres Daufes, ben barin berrichenben Geift ber Einheit und Ordnung guruckgebacht, ben Gott erhalten und fegnen wolle, reichlich und taglich! Ich reise wie ein Kranker, ber fich um nichts befummern fann, ber fich und fei-

The said of the sa

ne Frennbe, bie er heimfucht, bedauert. Bie follte es mir einfallen, ein Lobredner ober Aunftrichter meinet wohlthätigen Freunde zu fepn, auf beren Milleiben und Nachficht ich allein Anspruch machen muß?

Rrang Bucholy, Erbherr von Welbergen, If ber einzige Sitel, ben mein Munfterifder Rreund bat. Ungeachtet feiner bopochonbrifchen Diat, mit ber er fic bor ben Birfun. gen ber luft in Ucht nehmen muß, ift er ein paar mal in einer offenen Rutide mir an Gefallen ausgefahren, und wird, wie ich hoffe. fic biefes felbft aufgelegten Jodes allmablic entaußern fonnen. Der Umgang in feinem Spufe ift febr eingeschränft, befto angenehmer aber meinem Gefdmad Einer meiner angenehmften und merkwurdigften Tage die ich in Dunfter erlebt, mar ber erfte Befuch im Saufe ber Rurftin Galligin. Eines Demfterbuis Diotima ift eine fo einzige Erfcheinung in ibrer Urt, bag ich armer Invalide eben fo viel Beit nothig baben merbe, ben Ochas ibres Geiftes und Bergens, als ihrer in affen Sprachen, Wiffenfcaften und Runften reichen und prachtigen Sammlung ju überfeben. alte Verifles von Kurffenberg und mein junger Alcibiades B. find ihre vertrauteffen Freunde. Sie konnen alfo leicht benken, bas bes lets teren Saus eine bobe Sonie fur mich gemefen ift und feen wied, und wie fehr mir mena aana in corpore sano notitig ist zum Genns alles Guten, womit ich in Münster und hier umgeben bin, noch immer leider wie ein Lantalus! Haben Sie also Geduld mit mir und Jassen Sie mir Zeit zu meiner Erholung und Wiederherstellung. Ich umarme Sie und fämmtliche Genossen Ihres mir unvergestlichen Hauses und Bussens:

416. Un G. D. Courtan, geb. Zonffaint,

Pempelfort ben 19ten Aug. 1787. am Bollner Sonntage.

Der get war ber merkwürdigke Tag, ben ich in Münfter jugebracht. hemfterhuis Diotime überhob mich ber Reise nach ihrer Bauerhütte ju Angelmödde, speltte ben und und fährte uns in ihr schon angelegtes hotel und ben baju gehörigen Garten, ber mir eben so gestel, als mich die Bibliothef in Erflaumen und Entzücken versehte. Wie sehr würben Sie, liebste Frandin und Gevatterin, bon dieser einzigen Fran ihres Geschlechts eingenommen sepn, die an Leiden soch ist!

Den titen fuhren wir mit Extrapoft nach Bempelfort ab, und tamen am taten gegen

Abend, ermanicht an. Die gartiben Gorafalt meines Monathansa und feiner ihm abulichen Sommetern Selene und Lotte idertriffe alles. Die erfte ift: fein: anber 3c, wie er fe neunt, und die Seele feiner bortrefflichen Sansbaltung. Ich:fin von allem übertaube, and, wie man ber : it's fagt, berblufft. Die meinen Rusen neht es jest girmlich, aber Ropf und Magen bleiben: noch jackder Die Eingeweibe fcheinen allen Con verloren gu baben. hofrath Abel, ber Sandargt, und mein freundschaftlicher Reifegefährte baben beute gemeinfcaftlich befchloffen, baf ich morgen ben Pormonter Brunnen anfangen foll. Oft finft mir alle Doffnung, Breugen wieder gu feben. Meinem Sobne arbt es Gott Lob befto beffer; er perliert auch bie Abficht feiner Reife nicht, bat Gelegenheit genug, gu feben, gu boren und ju lernen, auch bas Glud, geliebe an werben. Der befte Erfas, ben fich ein abnehmenber Bater munichen fann, Die Seis nigen gunehmen und machfen gu feben-

Mein Jonathan Jacobi bat mir vorgeftern ausbrucklich aufgetragen, auch in feinem Ramen einen herglichen Gruß bengulegen. Bie wohl wurde es Ihnen thun, ben fleinen Rreis meiner genen Welt gufammen, gu feben! Bas für ein Ausbund von menfchliden herzen, in beren Mittelpunct ich lebe, getebt habe, und hoffnung behalte, vetjüngt noch tänger zu leben, — beffer im Geift, als nach Fleisch und Blut, das ohne ein kleifies Kreuz bato übermuthig wurde. —

417. In Bifette Reinette Samann.

Meine herzensliebe Tochter, Dein Brief bom 'sten Jun- hat ben gangen Tag bor mir gelegen, und nun behm Lichte bin ich erst im Stande barauf ju antworten. Ich erhielt ihn auch spat Abends ben meiner Antunft in Mansfer ben ibten Jul. Seit dem izten d. M. bin ich hier, und feit dem ziten, ba ich ben Pyrmonter Brunnen zu trinten angefangen, habe ich einige hoffnung mich zu erhofen.

Diesen Augenblick kommt Nachricht aus Munster an, daß Marianne am Bartholomaus-Lage glücklich von einer Lochter entbunden worden, die den Lag darauf den Namen Maria Johanna Gertrad erhalten. Gott sen gestock und erhalte Eitern und Kind! Mit dies ser Freude meines Geburtstages gehe ich zum Whendbrode, zu dem ich Lust bekomme, wos ran es mir vor einer Viertelstunde gänzlich zu sehlen schieften. Kommen mir eben die beis den Schieftern meines Jonathans entgegen mit einem schonen Schlaspelze zum Angebinde hamann's Schriften VII, Ah. meines Geburtstages. Die Muffe beifft Sante Lotte und hat alles Sanfte ihres Brubers; die jangere, Debene, befist beffelben Fener und ift die Spele Jeinen Danisbelings

Um oten Jul. frube reiste ich bon Berlin ab, weil ich mich nach Rube in einer orbent liden Eur febnte und nicht fanger zu balten mar. Den sten bielten wir Rafttag in Magbeburg, wo ich ben Berfuch machte andim geben; brachte ben gangen Tag veranugt ben meinem alten Freunde Philippi gu Meine Rufe murben ichlimmer, und ich fam mit genauer Doth bis Bielfeld. Dier mußte ich etliche Tage theils im Bette, theils in der Stube zubringen. Am 15ten fam Antwort von unferm Wohlthater, bem ich meine Unfunft gemelber batte. Um ioten reisten wir endlich von Bielfeld ab, und famen des Abende in Munfter an, wo uns Marianne an ber Sansthure-entgegen fam und ju ihrem lieben Kranz führte. Den Tag barauf fieng fogleich meine Eur an, und feitbem babe ich mich immer gequalt. Den Iten b. D. verfucte ich aum erstenmale in Munfter auszugeben. Den Laten famen wir bier an, und feit bem alten trinfe ich ben Pprmonter. Dein rechter Rus ift vollig bergeftellt; die Gefdwulft am linken aber will nicht aufhören.

-ben goten.

Seute haben wir einmal wieder Sounens schein gehabt. Der Gebrauch bes Pprmonters verträgt fich nicht mit bem Schreiben, kannt mit Lefen. Bucher und Briefe liegen um mich hermm, und ich habe so viel für meine Laskernheit und Neugierbe, daß ich weder Ansfang noch Ende zu sinden weiß.

1.

Bempelfort ift ein furfurftliches Sagbichloß, bas ber iconen Stadt Duffelborf noch naber liegt, als uns die buben. Das meifte find Barten. Der alte Jacobi befit bier einen grofen Garten nebit einem Gemachebaufe und eimer Start . Rabrif. Reben feinem Saufe und Barren liegt unferes Jonathans Runfharten und foone Bohnnng nebft einem Rebengebanbe, we unfer Doctor refibirt, Big beibe find neben feinen Zimmern. Der Garten beftebt and vier Barticen, einem großen gruten Plate ber mit lauter Orange- und Morthenbaumen befett iff ; barauf tommt ein Solon von Ule men inhierauf ein fohnes Bostet voll erotifcher Gemachte, worin ein großer Leich, mo ber Beh. Rath alle Mittage Die Rornfen felbft fattert fo wie feine foonen Lauben. Dach bent Teiche tommt ein Boch, und binter, beme Selben moch eipe Anbobe, woller Blumenstocke und fremder, feltener Banme und Beftranche. Bur Seite fieht bas Gemachthaus, wo ber

Sartner wohnt. hier ift ein bunkler Schatteuriff meines Elyfiams, wo ich lebe und die Ernenerung meines Lebens hoffe.

Benn Du bebenfit, bettensliebe Cocheer. wie lange und in welchem Joche ich gelebt - Die pibeliche Beranberung und llebertreis bung meiner gefdiedibieti Rtafte jur Reife fo fannit Du leicht erachten, bas ich menia. Rens im Binter nicht an die Rudreife benfen fann, und meine angefangene Eur gange Ifc wieber gerfibren murbe. Bu meiner funf. tigen benomifden Einfelbtung mut ich auch Unfigit machen, wenigffens bon weitem, und ben Wind ber Worfebung über mein funftiges reittiches Schickfal naber fille Entwicklung abwarten mit gefun ber und reifet Heberleauna. Ales was Du mit ben Meinigen thun fannft, ift au beten nicht unferem Bater im Binimet alles anbeimankellen. Er wirds wohl machen, und bat es bieber mit ber That be miefen daß er Die Stininen weber beflaft noch verfaumt, fonbern allem menfchitten Didten in Erachten an Ditteln und Wegen umenblich aberlegen ift. Wie und woben fel-Bige abgiefen, bavon weiß ich felbft nichts, will es auch nicht wiffen." Die Zeit wird es und lehren Und offenbafen mas fein Wille und unfer Beffes eff.

andiele moor monten al all ben giften all be

Deute habe ich wieben einen fchimmen Sag gehabt. Dein Bender wird Die mehn Rachricht ertheilen. Erfrene mich bald wiesder mis einem Briefe. Lebe Dich, herzende liebe Tochter, einfältig, findlich und herzlich zu fereiben an Deinen alten Bater, nicht wisse, und kanflich. Suche mit aller Treue die noch übrige Zeit ben unserer Wolthäterin wurmenden, und branche den Schap zum Tweste: Deiner Mutter und zum heit Deiner Schwestern, damie ich desso mehr Urfache has be, Gott zu danken and nich eurer zu freuen ben meiner heimfunft.

: 418, . An Frang Budolf ju Dunfter.

... 34 45

Pempelfort ben 28ten Mug. 1787.

Mein anderwählter und grwunschter Frang; Seil und Frende Ihnen und Mariannen zu Ihrer fleinen lieben Gertrudis, die Gott ers halten und segnen wolle mit reichen Wohlthaten des Lebens in Zeit und Ewigfeit! Bon meines Freundes Raphael guten Gefinnungen, Ihnen erkenntlich und nühlich zu sepu, werde ich täglich mehr überzengt; er wird alles eingehen, was in seinem Vermögen ift.

Gleich nach Empfang der guten Rachricht wurde ich von den beiden Santen bier mit

34 Reifen id bie Ling und fabin bie Beelee.27, Unfer nachfer Rachbar, ift ber ales 72jab. rige Bater, ber epileptifchen Bufallen ausgefend ift and andirit in Bealettings eines Dalers Willieten gefet: Sein unbebunfer Gartenelis burth bent Bath nefthieben. bie Duffel inne welcher bie Thone Stabt ibren Ramen bac. Moe Bage ift ungemein amgereben ante feben Ber Thore Basileine Allee. Usbeidande ifti bil annie Gegend reitenb; Die meine beiben Reifen geffihrten beffer tennen alle ficent ! " 19 Die Liebe and Ebre, fo Dein uiter, Frank Fer Bater in biefem gamen Saufe bier geniefie sont Größten bis jum Rleinften, ift unben fareiblich ... und ich habt Arbeit nothia aebabt. fe ju erbulben und mie mi erflaren. sutte mas mir nur an iben Augentangufeben ift, bafår wird geforgt mit eben fo viel Ge fimad als Gutmutbiafeit. i 🔭 in 96 bin bes Schreibens mibe und mein Ropf will bamit nicht fort. Rirchte Gott, lied Ses Rind, und vergiß Deine Eitern und Ge-Abwifter nicht, wie ich ench alle in meinem Sinn und Bergen trage. Lieb nicht aus Borwie fondern maßig, und frage ben gutein Dill', ebe Du ein Buch ulmunk, um Rath, ober ben Brofeffor Rrands In bem beften Barten giebe es Reffeln an benen man fich beibrennen fannt Gewohne bich lieber, gute

Stystum — Pempelfort ben Iten Sept, 1787.

Mafer Geburts: Monat, berglich geliebter Deer Gevatter, gandemann und Freund. ift afficitio überfebt, und wir find um ein Sabe. reifer geworden. Seit einigen Sabren muß Annen mein matter, ftumpfer Briefwechfel eint trener Spiegel meiner tranrigen Lage gewesen: fenn. Bie ich ben arten Jun. abreiste, bache te jebermann, baf ich unterwege liegen bleis ben murbe. Ich übermand alle Bebenflichfeiten und erreichte ben 28ten unferes Ravellmeifeet Saus, wo ich bie trenefte Pflege und liebreidfte Gorgfalt genoß. Sie tennen ben Guchiffasmus unferes patriotifden Kreundes, ber de meine Geschäfte übernabm, und glud. lich ter Stande brachte, ohne bag ich nothig bante mich bom Rlecke gu rubren. Den oten Mile: reiften wir über Magbeburg ab und famen ben ihten nach Dunfter, gludlich und ruffleben, bis auf mem Uebel, bas ich mitgebracht batte und bas burch bie Reife arger gemortien mar. Den 23ten überrafchte uns icon Sonathan Jacobi und brauchte den Apemonter bis jum 4ten August und machte mir auch Luft, ibn in feinem Elpfio ju trinfen. Die bevorfebende Entbindung Mariannens und die Bortheile ber gandluft bewogen und, ben IIten

einem Angebinde zu meinem 58ten Jahr abertafife, bas mie beste rührender war, well ich mir benfelben Molgen einen Schlafpelz fie derto gewünscht hatte und wenig Wahrscheinlichkeit vor mir sah in diesem Gegenden zu einer solchen Bequemlichkeit. Alle Winsche, alle Begierden meines herzens und meiner Seele sind und werden täglich erfülle. Trop bieser lebendigen Erfenntnis, kann ich bas Schema eines tranrigen Ritters und die außere Gestalt besselben nicht abweisen und mich felbst ans einem kriechenden in ein siegendes Insect verwanden.

Sestern ist hier ein Eloge du Roi de Prusse par l'Auteur de l'Essai general de Tactique angesommen, das eben nicht sonberlich unsere Rengierde befriedigt hat. Ein Oberst Guibert, von dem ich mehr zu hören hoffe, mm sein Schriftsteller. Talent näher beurtheilen zu können, das sich aus dieser Lobrede wicht übersehen läst.

Mehr zu schreiben erlaubt mir ber Pprimofter nicht. Gett erhote unser gemeinschaftliches Gebet für Elern und Tochter die ich aufs herzlichste im Geift und Sinn gruße. Elyfium — Pempelfort ben Iten Sept. 1787.

Unfer Geburten Momat, berglich geliebter Beer Gevatter, gandemann und Rreund, ift audlich überfebt, und wir find um ein Jahr. reifer geworden. Geit einigen Jahren muß ABuen mein matter, ftumpfer Briefwechfel eine trener Spiegel meiner tranrigen Lage gewesen fenn. Wie ich den arten Jun. abreiste, bach. er iebermann, baf ich unterwege liegen bleis ben murbe. Ich übermand alle Bebenflichfeiten und erreichte ben 28ten unferes Ravellmeie > feet Dans, wo ich bie treneffe Pflege und liebreidfte Gorgfalt genoß. Sie fennen ben Buchtfigemus unferes patriotifchen Freundes, ber die meine Geschafte übernahm, und glad. lich it Stande brachte, ohne bag ich nothig Same mich vom Rlede gu rubren. Den 6ten Just reisten wir über Magbeburg ab und fas men ben ichten nach Muniter, gludlich unb zufeleben, bis auf mett Uebel, bastich mitgebeacht batte und bas burch bie Reife draer aes worben war. Den vaten überrafchte nus icon Sonathan Jacobi und brauchte ben Anemonter bis jum 4ten August und machte mir auch Luft, ibn in feinem Elpfio ju trinfen. Die bevorfebende Entbindung Mariannens und die Bortheile ber gandluft bewogen und, ben itten

nen Berbache und: bennabe Abfabl für feine Starfe, in. Theorien and Demonitotionen be-Sammen. Machen Bie Bo anif wieberholse Sinfirmetionen gefaßt. Bit fennen ben Dann und fein farfes Bertrapen, auf fein Rabo. tage auch es wird Ibnen nicht femer werbent ben gller möglichen Condescenbeng 36r Gewife fen unbeffectt in erbalten. and mit Ab habe, einen Sunger ju; arbeiten, ben ich inicht lander, unterbrucken fann. .. Abeimas Sortlebungen und Ergangungen jum Bocher liegen auf meinem Bette und ich: mochte: gern mit beniebiden Quartanten: under beute fertia mervent. Brugkeri, hist. phil. und Leibnitii Bonn omnin imiffen, bier aud., noch genuse merben, obne die Doos min, gent, die ich bier und in Duffelborf : finden marbe. Der: Eremite peregrinen mochte gern ein Zeichen feb nes Dafenns von fich geben, wenn et feine Brafte und Merate, erlauben. 3ch erwarte auporperf bon Ihnen veniem congignandi, nicht mebu in ber Bute e fonbent in Elysio. Meinen Gluckwunft an, Brans can feinem Muth, Ausnahmen ju berfnchen, bie ibns baffer thun werben anals bie gwigen Regeln und veinlichen Befete. Jehermann fogt mie vief: Gutes von meiner gunchmenben ifichunde deite Bath besinder wicht, ben meinem voniche quat recht angemellen und mill nichte wiffen.

Angeno. Angeleiten Bonfatten Gumannut ger

e: 3d fange bem zweiten Brief:an Did ang liebe. Reinette, Lifette, unt Deine. Erwartung auf: eine Mutwort Deined gerften chug erfebene Dante: pop fache Sugen shaten wir eine Luftreie fer nadenbemidichlaffe Benraber Ben gunferen Burudfunft: fauben wir bag: sinner Chepage aus Machen a den alteden Bobn, meines Songe than, der feine Confine, von Cfermont, und langs geheirathet. Deute munde bier bie: edle Kurffingerfbartet; und es waren ibr icon Bellwferbe entgegengeschickt; aber ein Unfall bon ihrem Suftweb: bat amfere Erwartung getaufcht. Mitzmeiner Befferung geht jes alle mablich. Den Apymonter werde ich fo inner branchen muffen, gle die Witterung erlaubt. Die baju gehörige Bewegung ift mir febr befdemerlich weil mir Siben Befen und Schreiben verboten wirb.

Ich habe unfern Garten hepm Brunnen ausgemessen ber beträgt über 300 Schriets in die Längt, und gegen 200 in die Breite. Bwey schone Myrthenbäume steben in vollen Blitche jest am Eingange und neben ihnen zwen blühende Granatbäume. Die Orangerie ist außerordentlich mit Schiften gesegnet. Der darauf folgende Sallon and lauter Ulmen, what



14 Reisen in die Lings und ita in die Breite, Unfer nachfer Rachbar ift der ales 72jahrige Vater, der epileptischen Infallen ansgefest if unwinder in Begletung eines haters frazieten gefrei Son underunfer Garten ift durch den Bach geschieden, die Duffet, von welcher die Thone Geadt ihren Ramen hat. Ihre Lage ift nagemein angenchme und jedes ver Thore hatteine Alles. Urbeidampt ift die gange Gegend reihend, die meine beiden Reise gefährten besser kennen als IchaTo Die Liebe und Shre, so Dein ülter, kranker Vater in diesem ganzen Dause hier genießt bom Größten bis zum Rleinsten, ift unbe-

ter Nater in Diesem ganzen Sause hier genießt som Größten bis zum Aleinsten, ift unber schreiblich, und ich habe Arbeit nöthig gehabt, fie zu erbulden und mir zu erklären.
Mes was mir nur an den Augen anzuseben ift, dafür wird gesorgt mit eben so viel Geosphaad als Gutmuthigkeit.

Jo bin des Schreibens made und mein Ropf will damit nicht fort. Fürchte Gott, lies bes Rind, und vergiß Deine Eltern und Geschwifter nicht, wie ich euch alle in meinem Sinn und heizen trage. Lies nicht aus Borntiff, ohnern mäßig, und frage ben guten hill, ohe Du ein Buch nimmf, um Rath, voer den Professor Kraus. In dem besten Guten gieber es Ressell au denen man sich beibermen kunn. Gewöhne dich lieber, gut

421. In C. 3. Rraus ha'd Ronig everg.
Dempelfort ben 23ten Sept. 1787.

··· -- - Mein dieber: Rram ift ein eben B liebenswarbinet als außerorbentlichen Menfcha Ich murber aber burch foine bovochonbrische Diat, durch die Rrantheit feiner Marianne und meine eigene beuurubigt, daß ich weniger Gemus gebabt, als in biebem Elnfinm, mo eine Meberftimmung und Ordnung berricht; bie micht iconer noch vollfommener gebacht merben fann. Mein Frig Jonathum bat zwei Dalbidweftern, babon bie jungfte, Belene; Die Seele feiner Danshaltung ift, bie atteffel Parte, bes noch lebenben Baters, unferes madfien Machbars, Wirthschaft führt. 'Amen Bebiente : ein Rutider, ein Gartner, ein fleiner Burich von Copiften, eine frangofische Rammerjungfer, ein Stubenmadchen und eine Rocin; lauter ausgelernte, gefittete, jugeftutte Leute, die alles mit lachendem Muthe, im Singen und obne Imang ibre Arbeit thun. Bie fehr munichte ich oft meinen lieben Erifoum jum Beugen und Theilnehmer meims

1

10

ø

TAP

MM

山阳

14 Reisen ist die Lings und id in Die Breiste, Unfer nächfter Rachfar ift der Afes 70jähreige Bater, der epileptischen Infällen ansgesesche ist ünder der Geters westen ist Begletung stres Haters honieten gehrt Som und unfer Garten ist durch ben Bathigeschieben, die Dissel, von welcher die scholigeschieben, die Dissel, von welcher die scholigeschieben, die Banen hat. Index Lage ist ungemein angenomm und jedes ver Thote hattleine Allee. Underhaupt ist die gange. Gegend reihend; die meine beiben Reise gesähren bester keisen als kön:

Die Liebe und Chre, so Dein alter, krauser Dater in diesem gamen hause hier genießt som Größten dis jum Rleinsten, ist unbesseteilich, und ich habe Urbeit nötlig gehabe, sie ur erd ulden und mir zu erflären. Mes was mir nur an den Augen anzusehen ist, dasur wird gesorgt mit eben so viel Gestimack als Gutmuthigteit.

Job bin des Schreibens made und mein Ropf will damit nicht fort. Fürchte Gott, lies bes Rind, und vergiß Deine Ettern und Geschwifter nicht, wie ich ench alle in meinem Sinn und heizen trage. Lieb nicht aus Borswiff sondern mäßig, und frage den guten hill, ohe Du ein Buch ninunft, um Rath, voer den Professor Rrand. In dem besten giebt es Ressell an denen man sich beibernnen kunn. Gewöhne dich lieber, zut

Bache oft zuidefen inds in von felbige ichte fennt auch . Deine eigenen Gebanten aufpas figen gute Gebanten aufpas freu, gute Greken auszuglehm undoen Deis ne ieigene Mundart zumberfeten aus ihr an ihre eine men auf man

18

7

œ.

11

921. In S. 3. Kraus had Ronig eberg.

· -- -- Rein lieber: Rrom ift ein eben B liebenswardinet als außerotbentlichen Menfcha Ich murbe aber burch foine buvochanbrische Diat, burd bie Rrantbeit feiner Marianne und meine eigene beunrubigt, baß ich weniger Gemus gehabt, als in bielem Elpfinm, tod eine Mederftimmung und Ordnung berricht; bie nicht ichber noch vollfommener gebacht merben fann. Mein Bris Jonathun bat zweg Dalbidweftern, babon bie junafte, Delene; Die Seele feiner Sausbaltung ift. Die atteffel Lotte, bes noch lebenben Baters, unferes madfien Rachbard, Wirthschaft führt. Zwei Bebiente / ein Rutider, ein Gartner, ein fleiner Burich bon Copiften, eine frangofische Rammerjungfer, ein Stubenmadchen und eine Rochin; lauter ausgelernte, gefittete, juge-Auste Leute, die alles mit lachendem Muthe, im Singen und obne 3mang ibre Arbeit Chun-Bie febr munichte ich oft meinen lieben Erifpum jum Beugen und Theilnehmer meines Silfis, und wie oft sutfahnt; mir ber Senften Doun nobie desso otiaisecis? Ich lebe im
einst wahren Genweit, und Sie kinnen fich
teicht benken, wie sower est mit anfänglich
geworden, meinen funf Sinnen zu tranen. Die Flassin ist ein wahres Wunder ihres Gefolechts; der alte Periktes ihr Schatten, und
Sie konnen sich leicht den einer Fran einen
Begriff machen; die Annankgesetz sed Woche
zweinstente den ihren Gokrates in Daag bes
kommt und eben ihr genan anndortes.

Wir haben: arbentlich fechs Gerichee, find aber von eine bis zwen libe mehrentheils fertig; habe nicht, nothigu ben balben Nachmittag und Mbend mit Golluquits familiaribus und judiciis: transcendontalibus zu berberben. Wie fibrnen Sie incaffel Wolt dem folix thalaml das Fasten empfehien? Rein, lieber Erispe, bleiben Sie mir mit Ihrer hypos und metaskrischen Diat und: hungar. Eme vom leibe. Wert hier schmeck, wird dort zu sehen bekommen, wie freundlich der herr des Westalls iff.

422. In G. G. Linbner,

Dempelfort ben 16ten Det. 1787.

Witter lieber guter Landsmann und Freund, Borgestern um Mitternacht fum Diotime an-Geftern fruhe habe ich meine Quarantaine ge-

Richien. Stetto 40 Eage bem Durnfonfer 'ach dranten. Damit bie Babi ber Alafchen ber Sage: theer gleich fen, bin ich noch Billens amen ber autem Beiter allmabilb austulees. era. : Rad gefdfoffener Ene erhielt ich einen Brief von meiner Commer, Die fich Ibnen bes Rense empfiehte und eber Borfebung banft. wie ihr alter Bater, bas Bott Gie, 'als eis wie Ranhael: Mieinem Reiftiefabeten naf Er-Latter meiner Geftelbeit ansgreffet und verlieben bat:: Die bat mir eine unaussprechliche Rrenbe aumacht mit Der Erkablung eines Bel fuibes, beit nieft alteffer Migendfreund, Chris Abob Bereis, inte gegeben; in ber MbRite, mid mit feines Ramilie in foifter Rutfde nach Werlin mitzenehmen. Da er mich nach 30 Nabren nicht ju feben befonmen. fo bat er Ed meniaftens on meiner Boffenitit und ifer Madenfeite fatt gefeben.

Gestern Abend ist der Ex-Minister Perts Kies ancheangesommen. Es werden Ansalten zur Jagd gemacht, und ichellege noch im Bett, und must mit allemendecord die Stubeihöten. und must mit allemendecord die Stunie Die Fürsten kommt mit neuen Versicherund zun des Aschassenburger Chivons und seiner

Hoffitung 1136s Statesung unferen lieben's Mitefanne: Ich: hube: feitbem ichivite! beiben Still derbes Mognelisten innlesen ihabe, einen Web

men Berbache und bebudbe Abichen für feime Starfe in Theorien and Demonitationen be-Sammen. Machen Bie fich auf wieberholse Sinftractionen gefatt Git Tennen ben Damen und fein farfes Bertranen, auf fein Rabos tage wund es mirb Ihnen nicht fcmer werben; ben- aller moglichen Conbescenbent Ihr Gemiffen unbeffect merhalten. mill mein Ro babe, einen Sunger ju; arbeiten, ben ich :nicht langer: unterbracten fann.: . Abeinnad Kortlebungen und Erganzungen jum Bocher liegen auf meinem Bette und ich: mochte gern mie beni biden Quartanten und: beute fertig mernen. Brugkeri hist. phil. und Leibnitii Opp. jomnia imiffen bier auch noch gennet merben, obne die Doos min, gent, die ich bier und in Duffelborf iffinden merbe. Der Erewie pgregvinens mochte gern ein Zeichen feb nes Dafenns von fich geben, wenn es feine Rrafte und Merate erlauben. 3ch erwarte juporberk von Shues veniem coppiquandi, nict mehn in ber Balle ic fondem in Elysio. Deinen Gluctwunft an Brang an feinem Duth, Ausnahmen ju berfuchen, Die ibes beffer thun merben and bie ewigen Regeln sund peinlichen Getete. Ichermann fagt mie bief: Cates ven: meiner aunehmenben Mehmbe tiele Sich bafinge wich ben meinem ponish apple gecht angemellen und nicht wiefen.

was für neue Erscheinungen! was für Joeale ber Wenscheich wie angenehm wird es
einmal senn, bavon zu reben und sich baffen zu erinnern, und wie viel wird es kosten, sich wieder zu entwöhnen, woran man sich gefund und groß gesogen hat!

Der alte Perifies macht sich um Reiten und Bechten fehr verdient durch die Reigung zu diesen Leibesübungen, die hier auf einen ganz neuen, wissenschaftlichen und mathematischen Sus getrieben werden. Der Fechtmeisten Wignet ist ein täglicher Gesellschafter der Shelin, die mit Freuden auch meinem Sohner diesen Bortheil wird angedeihen lassen.

Mas erfte Buch, das ich hier getesen, find die Schwärmer ober Theodald von dem berüchtigten Jung, das mir viel Genkige gethan, besonders der erste Theil. In Pempelfort war das erfte Buch des Haller Recensionen, besonders theologischer Bücher, an denen ich auch meine Frende gehabt, und besonders war mir sein Tagebuch merkwärdig. Und dem Journal der Fran von La Rochehabe ich zwei Bücher kennen ternen, Etudesduck nature von einem der nächsten und würzdigsken: Frennde des J. J. Rousseau, und die Lottres Helviennes, die ich Ihnen gernerwänschte. Jonathan hatte die ersteren selbst,

werben, als es Ihnen war, da Sie mich in Riga himter der enstischen Riche besuchten. Tach hier ift's himter der Kloche, und mein haus liegt wie eine Kloster-Einobe, wo wir uns auch wie zwen Klosterbrüder nach einer langen Pilgerichaft wiederschen werden. Herzlich wird es mich freuen, Sie wieder zu sehen; vielleicht schwecke auch ich einen Aropsen Jugend wieder.

## 423. In 3. fr. Reicharbt.

minfter ben 8ten Rob. 1787.

Bergeich gefiebteffer Gebatter, Landmann und Kreund, Erft jest wird es mir moglich, Ihren letten Brief, ben ich ben 24ten Sept. an Bempelfort: erhielt, qu beantworten. Genacht babe ich oft genug an Ihre Liebe und Treue, und ami guten. Billen, Gie babon ju berfichern, bat es auch nicht gefehlt, aber besto mehr an Rraften und Bermbgen, benfelben mit ber That an zeigen. Go febr ich auch Urfache habe, Gott fur Die Erleichterung meiner Uebel ju banten, fo fann ich boch meinem Ropfe noch eben fo wenig als meinen Rugen trauen. Dein Dagen und meine Cingeweide find noch eben fo wenig in meiner Sewalt, und bet Abvetit gum Genießen noch nicht for gebandigt, ibte es die traurige Diffiwin ber Mebicin ihren Candidaten ober Rartoreru

epreen vorschretbe. Mit ber leibigen Arbeit bes Denkens und Schreibens will es gar nicht fort; und ich habe keine hoffnung mehr, ein trauchbarer und thatiger Mensch ju werden. Die zwanzig Jahre bes Jochs, bas ich getrae gen base, find nicht mehr zw erfehen, und das einzige und klügste, was mir zu thur übeig bleibt, ist ein finis coronans opus.

Sie fennen meinen Jonathansund .: feinei' beiden murdigen Someftern. : Umin alles furg und finnlich ju fagen, bin ich bort oben fo gepflegt worden, ale in Ihrem erwauftbten Saufe und von Ihrer Familie, an bie ich obne bie lebhafteste und gartlichste Eximenung micht beuten tann. Bie geizig ich bie Rache: mittage genust, ungeachtet meiner Brunnen-Eur, meine Rengierbe und Lufternheit anter ben Buchern gutfillen, und wie viel mir gorudgeblieben , fonnen Sie, leicht erachten und baß ich es schlechterbings nathig fanb, mich auf einmal und ploglich loszureifen-Jest bin ich wenigftens im Stande, ben Urheber meines Gluckemechfels beffer als bep meiner erften Upfunft ju genießen. 3ch eilte damals nach Pempelfort, um einer fleinen Gertrub Plat ju machen, mit ber mein B. bon feiner Marigune ben atten Ung. erfrent murbe. —. Damann's Schriften, VII, Sh.

werden, als et Ihnen war, da Sie mich in Riga himter der ruffischen Kirche besuchten. Tuch hier ist's himter der Kirche, und mein haus liegt wie eine RlosterEinobe, wo wir uns auch wie zwen Klosterbrüber nach
einer langen Pilgerschaft wiederschen werden. Herzlich
wird es mich freuen, Sie wieder zu sehen; vielleicht
schwecke auch ich einen Tropfen Jugend wieder.

## 403. In 3. Fr. Reicharbt.

Dunfter ben 8ten 9000. 1787.

Berglich gefiebteffer Gebatter, Landmann und Kreund, Erft jest wird es mir moglich, Ibren letten Brief, ben ich ben 24ten Sept. iniBempelfort: erbielt, zu benntworten. Genacht habe ich oft genug an Ihre Liebe und Treue, und amm euten Billen, Gie babon ju verfichern, bat es auch nicht gefehlt, aber defto mehr an Rraften und Bermagen, benfelben mit ber That au zeigen. Go febr ich aud Urfache habe, Gott fur bie Erleichterung meiner Uebel zu banten, fo fann ich boch meinem Ropfe noch eben fo wenig als meinen Rugen tranen. Diein Dagen und meine Eingeweide find noch eben fo wenig in meiner Sewalt, und bet Wovetit' jum Geniegen noch nicht for gebandiat, inte es die traurige Diffie win ber: Mebicin ihren Candidaten ober Marartru

enreen sorichreibe. Mit der feidigen Arbeit bes Denkens und Schreibens will es gar nicht fort; und ich habe keine hoffnung mehr, ein trauchbarer und thatiger Mensch zu werden. Die zwanzig Jahre des Jochs, das ich getras gen habe, find nicht mehr zw erfehen, und das einzige und klugste, was mir zu thur übrig bleibt, ist ein finis coronans opus.

Sie fennen meinen Jonathan und feine beiben wurdigen Schwestern. : Unin alles furg und finnlich ju fagen, bin ich bort oben fo gepflegt worben, als in Ihrem erwäuften Saufe und bon Ihrer Familie, an bie ich obne die lebhafteste und gartlichfte Erinnenung: nicht beufen tann- Wie geizig ich bie Rachmietage genust, ungeachtet meiner Brunneu-Eur, meine Rengierde und gufternheit unter ben Buchern ju fillen, und wie viel mir me rackgeblieben , fonnen Gie leicht erachten und baß ich es schlechterbinge nothig fanb, mich auf einmal und plotlich lodzureißen-Jest bin ich wenigftens im Stande, ben Urbeber meines Gludsmedfels beffer als bep meiner etften Unfunft ju genießen. 3ch eilte damals nach Pempelfort, um einer fleinen Gertrub Plat ju machen, mit ber mein B. von feiner Mariaune ben 24ten Aug., erfrent wurde. — Damann's Schriften, VII, Th.

Rnn, mein liebfter Gevatter, gandemann. Sauswirth und Kreund, werben Sie binlana. ud ermeffen, baf ich mir eben fo wenig mit philiger Bieberherftellung meiner Gefundbeit fomeicheln fann, ale, and einem Greife ein Bundling gu: werben. Gin: foldes Bunber last fic freplich nicht naturlicher Beife ermarten; aber befto mehr habe ich Urfache. Gott in banten, baß alles ertraglich ift. nut bem beffen und letten Biele meiner Reife fo nabe als moglich tommt. Ift bieß nicht fcon benng und über all mein Berdienft und Marbialeit? Racobi ift burch meinen Aufenthalt um ein ganges Bierteljahr und um ben halben: Bommer gebracht worben, ohne daß wir beibe millen, wo und bie Beit unter ben Sanben gebieben ift. Er bat eben fo biel liefache, Gott zu banten, bag er meiner los geworben, ale ich bie größte Urfache babe. Gott nat ibm zu baufen für alle bie Bufrie. benbeit and Liebe.

ban 9ten.

Ich habe fowere, finstere Traume gehabt, ba ich fast gar nicht zu traumen gewohnt bin. Franz Acibiaves, Marianne und Gertrub legeten eben ihren Morgenbesuch bep bem alten Manne ab, und es wurde manches von unferen alten befannten und unbefannten Frenzden gesprochen bis zu einer sauften Erschüt-

terning der Eingeweide und Nervensibern. So vergehen unfere Stunden und Lage wie ein Geschwäß, das aus Wohle und Mistebnen zus fammengesest ist zur Harmonie des Ganzen. Tonticomme chez vons — Nichts von dem schönen Stoffe zu wißtgen Briefen und langeweiligen Reisebeschreibungen, die sich zum Lesseit und Schreiben füalisieren.

- Minimum est quod seire laboro fdrieb ich zu Bempelfort in bas Stammbuch eines nach Gottingen manbernben Magifters Sepffer ans Stuttgart. Alles warum fic anbere reifende gelehrte und ungelehrte Sandwerfepuriden befummern, reigt meine Rengierbe nicht. Ich nehme mit jebermann furiteb, und jedermann, ber will, mit mire Das mit wir auch etwas zu thun baben und nicht unfer Brod gang unnut effen, bat Sans mit Mariannens Bruber bas Englifde angefangen und mich bat fie Welbit zu ihrem englischen Sprachmeister ernamt: - 3ch bin bier., wie ben Ihnen, gluckich anfgeboben, wie ein Rind bom Saufe. Mein Birth bat mir bie gwen' beffen Bimmer feiner: Bobnung tingeraumt, und fein Gut Belbergen hoffe ich ben bent erften guten Wege fennen ju fernen.

Erfreuen Sie mich bald mit guten Rachtichten von Ihrem Saufe. Wenn Sie einen meiner altesten France, den Ratheberrn Ehrifioph Berens, in Berlin zufählig seben, so erkennen Sie ihn auch bafür und danken ihm für die Liebe, womit er in meiner Abwesenheit: fich um die Meinigen bekümmert bat. Sagen Sie ihm, daß ich so glücklich bin, als ein abgenuhren Greis auf der Welt Gottes ben allen upperpeihlichen llebeln der besten Welt untet den Trümmern einer guten Ratur sehn kann.

424. An S. M. Courtan, geb. Louffaint,

Munfter. ben 13ten Rov. 1787.

Den 4ten, October wurde ich mit Ihrer liebreichen Auschrift erfrent, und ganz Pempelfort nahm an meiner Frende Antheil. Ich habe vietzig Bouteillen Pprmonter ausgeleert und damit meine Quarantaine glücklich geenstigt, die nicht ganz ihrer Gedeihen gewesen. Wit dem Gefühl meinen Arholung wurde auch meine Munterfeit mir zurd Andern beynahe gefährlich. Auch die Rahrung weiner Rengierbe, die ich in dem Schahe meines Jonathans am Büchern und Briefen zu stillen suchte, wuchs mir über den Kopfs und auf einwal wachte in mir meine Hasimmung auf, den tlebeber meines Glücks hier aufzusung in Daf-

fetborf, mo mein Ronathan eines ber fcbae ften und practigften Daufer befitt, bicht am Thor' und am Ball ber Stadt. hier murbe Die Berfuchung noch großer, ben ber aangem Bibliothet, für meinen fomachen Roof. Done Gewalt mar bie Schribung unmöglich. Die Worfebung berließ mich nicht und ich verfchipand mit meinem Sohn ben 5ten bo D. aus meines Sonathans Banberfdloffe mit einem wolntscheit Abichiebe, ohne fubft in wiffen, wie? Der Boffmagen mar voll, die Bitterung fläglich. Ich war Diemflage zur Mittide gang erfcopft, murbe aber bennabe entgudt, wie mir ber Boffmeiffer auf ber lesten Station por Munfter jum freundlichen Billfomm meldete, bag eine Extrapoft, bie Alcibiabes mir entgegengefchickt batte, unferer wartete." Ich banfte Gott und fubite mich met neugeboren. Wir: tamen Ichon vor neun Wie Mibende, faft jum Abendbrod an. und fan. Ben Reant, Marianne, und ausfern D. Raphael auf uns warten, voll Freude und Bufriebenbeit von allen Seiten. Den riten ging grang in fein 29tes Jahr, und es war eine gute Abnbung gewesen, Die mich getrieben batte, sone es ju miffen, benfelben bier fepern ju tonnen. Bormittage babe ich bier bie erften Rirden befucht und ben murbigen Erminifter bon Rurftenberg, meinen biefigen Berifles,

der fic berglich frente, mich fo giemlich erneuert ober verianet wieber au leben. Er bat. te mir ein Berf meines Lieblings . Autors Ga. liani bom Mungwesen nach Bempelfort geschickt. und bot mir febr großmathig ben Gebranch feiner gangen Bibliothef an. Seine Abelbeit und hemfterbnifens Diotime, ich menne unfere Burftin, bat gleichfalls bie Soluffel zu ber ibrigen fur mich gurudgelaffen. Sie if auf ihrem: Bauerfit Aumobbe. D wie viel werbe ich Ihnen, liebfte Gevatterin und Rremubin, von biefer großen und anten Steele eriablen tonnen, die mehr als fdweftenlich iShnen, verwandt if. Marianne bat mid ju ihrem Sprachmeiffer im Englischen angenommen; mit meinem D. Rapheel übe ich mich ein wenig im Stalienischen, bas ich bennabe veraeffen babe. Inn liegt mir noch eine Reife : nach Belbergen im Ropfe, vor welcher ich aber erft bie Dutten ju Mimobbe feben und, ,ebe die Dufe nach ber Stadt aicht.

ben 14ten.

D. Raphael wollte mich hente magnetiferen, aber ohne Erfolg. Morgen kommt Diostime vom Lande zurud. Uch, liebste Frennstin, wie wurden Sie in dem Kreise, wohin mich die Vorsehung verfest hat, auch wie in Ihrem Elemente sepn! Was für eine Belt!

was für nent Erscheinungen! was für Joeabe ber Menschheit.! wie angenehm mirh es einmal senn, davon zu reben und sich besten zu erinnern, und wie viel wird es kosten, sich wieder zu entwöhnen, woran man sich gefund und groß gesogen hat!

Der alte Perifles macht fich um Reiten und Bechten fehr verbient durch die Reigung zu diefen Leibesübungen, die hier auf einen gant neuen, wiffenschaftlichen und mathematischen Enst getrieben werden. Der Fechtmeisten Wignet ift ein täglicher Gefellschafter ber Buflin, die mit Freuden auch meinem Sohner diesen Bortheil wird angedeihen laffen.

Das erfte Buch, das ich hier getesen, find die Schwärmer oder Theobald von dem berüchtigten Jung, das mir viel Genkige gethan, besonders der erste Theil. In Pempelsort war das erfte Buch des Haller Recenstonen, besonders theologischer Bücher, an denen ich auch meine Freude gehabt, und besonders war mir sein Tagebuch merkwärdig. Aus dem Journal der Frau von La Rochehabe ich zwei Bücher kennen ternen, Etudes du la nature von einem der nächsten und würdigsken Freunde des J. J. Rousseau, und die Lettres Helviennes, die ich Ihnen gerne wänsichte. Jonathan hatte die ersteren seinen

ohne ben Werth bes Buches zu kennen, und verschrieb fich bie ietzeren: Die Pomona fiebe in genauem Briefwechtel mit helene. Ich habe von ihr Briefe und hanbschriften zu lesten befommen, und mehr als einen Gruß, fürchte mich aber vor allen neuen Verbindungen, invihi ich can den wenigen gemig und mehr males Gald ich besteiten kann.

Rach: Bem Cobe bes fel. hennings ift bet Rathebern Christoph Berens aus Riga ber alteffe meiner noch lebenben Freunde. Gie Binnen: fiche nicht vorftellen, wie febr wich foin Undenten gefrent und erquickt bat. Begen meines Geafar Sill bin ich in Sorgen, daß er in meinem Sause nicht Genüge bat, noch felbiges anzumenden weiß wie er's verdient und wie ich's mit ibm gemeint babe. Ihnen, lithfit Rreundin, überlaffenich die Govee, mir au berichten, ob und wie ibm an belfen Gebt. Deinetwegen foll er nicht bas fleinfte Glad, das ihm auffinken tounte, verscherzen ucher von fich weifen. Ich babe ben meinen Dagregeln sowohl auf ibn als auf mich seibst Rudficht genommen. Bieben Gie allenfalls meinen Professor Rrand au Rath, ber auch oeconomica bester für Unbere als für fic leibit verfieht. Eine philosophische Sausbaltung, wie meine ift ein febr unterbaltendes und erfenntliches Ochauspiel fur einen trenen Beobachter.

Cont. du. 5 comique latmoyant; neide tieft Banmen anffattenbe Difthang. bone Gale nate Sauer, ju beffen Gefchmad man birth Uter berrebung genothigt werben muß.

Afte meine Freunde find bie Ihrigen und benfen Ihrer im Beften. Bas fur ein ichones Trio murben Sie bier gwifden Mariannen und Diabhanen, und gwifchen! ben beiben Anagotien = Sthwestern meines Vongebanst' Blauben Sie ies nut im Ernit, bag bergleichen Steen biebeiten angegapft werben, und baß ber Brediger in ber Buffe mit feinen anbachtigen Buborern und Buborerinften fich bisweis len beraufche, und Dabe bat, beraleben Griffen ign unterbricken, und wieber auftenlofden, wenn fie in Brand apractien. Wie wollen aber beiner Berfuchung: eine Eribfung von allem Uebel ju banten haben, fondern lieber afes mit Enthaltfambeit ertragen; wie mein politifder Breund Erifone vermabnt. Die werben und alfe, tiebfte Rrennbin unba Gevatterin, mit gottlicher Sulfe ite Rhrem Saufe wieberfebent aber bie Beit iff in Seiner Sand und micht: in unferer. Der mid unter fo viel Bunbern und Beiden bergeführt bat, wird mich auch mit grieb und Frend beimbringen ins rechte Baterland; Rprie Eleifon! und mir jeben himmel, jebes Elpfium auf Erben ju verleiden wiffen. - 36



annife the definiteres all bill and state of the continue of t armen: Michies anundumli Solle dine e odeller is - 15 Cionifonberbor . infid 25 nitfier fibettellet ir and Biefech Benfriet: aus ficht sich bininich bonbeche belinabe: feftene Merninin, (baffe) es mit milen Grand Mitter ber e co and minis faritois bice fein Miniferis after Ranfe tanb. Biffin facton, einenglifthe Beweridnignbatt unbeialen mentiche lide und irbifde Entwurfe einer bobern Weiderit deriteraderinet: Cab., Sill niftlerer Bertranftrund Erfabrung untereindust ift.! Gie no ettilite Unterwenfunft unten beit gottlichen Millen de diente eine finiste ide: Aufonfering: ginfe. egistinis, dad. Mischischelischen Beringen muh :affectualino : dráiffmittel : gegen: jeben , TB achfelloufisber Dinge und munichlichen lintheile. fie ausgent får inber amibettefindesfenn. &Dane die de de de constité de la constité reintbeilduguf. : Bormetlieben unfenes Geitalters Beimbertal noch infelbinen inen int e uf chanfi f en . delle ifte raufchen Elementen fiche fiebennariben. Meis dunit must feres Andematen Souges mite berfelben igebören za ift mobi inen: ficeffic mitt inne. zim: doft nadun Gellainfenre Stuben fich :mit finblidiete Ginfalt unte bert lautern Dilche bes Charlettie ma bearfeade offic anacheber, son Challen de michte bom stelle Menfchen antigenebenen Lembat jan nichten alfoter: dud fcheints fang einem banktin, Orte, bis ben Than anbuchenunbiber:

der Erbe weiter und am ficharsten auch in ben dimmel.

Der Leich ju Coplis bet Sie pour ben Alecten, Die Gie aus Belichland mitgebrache) nicht reinigen fonnen, und wird jeben forme. nia Bunder thun, als die Decotten :- memit Sie fic vollens au Grund getichtet. Sat nicht Die Schwermath burch Ihre übermutbige Eme jugenommen 3 Boju braucht, ein Canbidet ber Theologie eine athletische Gefundheit ? Sa, wenn er ein Apostel feiner Thorbeit und ein figrfer Beift ift , gleich bem im biob, Die Erbe au durchwallen auf Koften feiner Beine und ber edlen Beit- Sind nicht Geffert und Dafcol Die elendeffen Valetudinaires gemefen? follten Sie nicht lieber fuchen, in ibren Soriften, als in Seneca's und Betrarta's, bewandert an werden? Deine Sauptabficht mar, Ihnen in meis nem Baufe Rube und Mittelian berichaffen an Rorer Gelbfter giebunginnb Ausbife bung, beren: Dothwendigfeit Sie felbft einfthen. muffen. Meonen Ste, daß zum Derfichnie meifter weniger gehört als: jum: Capian? Rach meiner Burudtunft aus England lebte ich ben meinem feligen Bater ale fein Dansvogt, ber auf alles, Uchrung gab, mass vorging. ne Studien im Griechtichen und in ben amen morgenlandischen Sprachen waren nichts aib

ein Deckmantel unter bem' ich meine Berwaltung trieb. In diesen glucklichen Jahren lernter ich erst ftudieen und von der damaligen Erndte habe ich lange gelebt. Die neue Wufe, die mit Gott jeht schenkt, scheint noch wohlthätiger als jene eeste ju sepn.

Quod petis, hie est; nicht in einem bob. mischen Babe, noch in Palaftina. Erinners Sie fich Ihres Taufbundes und wünschen Sie sich kein gelobtes kand nach dem Fleisch. Sapere aude, so wird keine Rrankheit Sie hindern, keine außerliche Lage, weder bevorstehende noch weit aussehende Sohen und Tiefen Die in der Laufbahn, die Ihnen verordnet ist, aufhalten können, zum Rieinobe Ihres Berufes zu gelangen

Ich bin genothigt Luftstreiche zu thun, weil Sie so unbestimmt über Aleinigkeiten nach Ihrem Augenmaße, an denen aber nach meinem alles gelegon ift, sich unslassen. Wordsber sind Sie mit Ihrem Onkel zerfallen? Dat er Unrecht gehabt, wozu war es nothig, sich mit ihm zu überwerfen? Dat er Necht geshabt, desto schlimmer für Sie. Ist er nicht der keibliche Bender Ihrer deistlichen Autter, und ist Ihnen auf seinem Segen nichts gelegen? Kurzsichtiger Jüngling, der mehr als Einen Bater nothig hat, wie ich mehr als Einen Sohn. Die Ratur und das Sied

ben Rachichmatt babon! Bas für ein fire benbet Diensch and ansstechenber Bater ift und fer revilche Caspar! Bas für ein Dornbusch vom Bater bin ich gegen jene Ceber im Gate ten Gotted, ber aber fich auch bein Mose in jenem offenbarce. Also können wir ohne Reib und Gifersacht die Gaben Anderer genießen, und Gott banken, daß Menschen von solchen Schläge unsere Freunde sind.

Morgen hoffe ich wieder auf meinen zwey oder dren Beinen zu senn. Ich fepre das runde Wertelführ meiner Restdenz auf Ihrem Grund und Boden, die nicht frucklos gewesen sein son soll. Ich hosse Ihnen wenigstens einige Materialien mitzubringen, um Ihre Ibeale zu berichtigen, zu ergänzen oder auch wenigskens maber zu prüfen.

431. Un &. M. Courtan, geb. Touffaint, nach Ronigsberg.

Munfter am Ofterheil, Abend ben 21. Marg 1788.

Um heiligen Abend vor bem Palmfonntage kam Franzens Autsche nach Welbergen und ftellen Sie sich das Wunder vor — mit Frühlings Anfang ben roten stieg ich ein. Nachbem ich die im Garten liegende Kapelle mir hatte aufschließen lassen, um ein beutsches lutherisches Bater unser darin zu beten, befahl ich, mich Mott, und fifemmis meinen beiben bispkhapen Geiffern, D. Rapheel, und Bamulus Mischaet, ipole: Ausiche und fam Beaten of Uhr in das Hand, meines Franz, Nach einem Spung aus dem Bette, mo ich über ein Vieuellahr zugehracht, in die Lutgleich den Worgen darauf in sich gingen

Differn ben Sten Wary, im Bette. ", Machielinghafehr ruhigen Bacht bin ich wit Reisegebanken von mancherlen Art aufgemacht. Die Erschöpfung meiner Rrafte ift guferorbente lich. Gotte Lob, daß es gegen den Sommer geht. 3ch hoffe, bag meine bortigen Freunbe Nachficht fur mich haben werben, baf ich nicht hier und bort jugleich fenn und zwen herren bienen fann. Wie ein fomacher Beinrebe fann ich ohne Stuge nicht leben und muß mich an ber balten, Die mir jest bie nachfte ift. Bas fann ich fcreiben, als bas Befte bon Andern und viel Gleichgultiges von mir, ber fich felbft abnlich bleibt, mit bem fleinen Unterschiede, baf, je mehr ber außere Menfc abnimmt, besto mehr der innere machet, je alter und unvermögender, beftorubiger, aufriebener und vergnügter ich merbe; - ein tagliches Wohlleben, mitten unter

· 'Pfebfter Gerr Doctor', Lanbemain; Beife. gefährte und Freund, Deute find es West Ea de bağ ich bier bin, ohne bas gerificite noch in meinen Abfichten anfangen in fannen. Un Barfenten feblt es bier nicht, air iffenrabefn und melioris spell Sit welchen ich debire. weiß ich felbft nicht." Die ante Rrait Doctoein bat einen farfen Duften und gerbiene Mitleften. Bit bat nicht nur mit bet Sausbaltung und einem balbiabrigen Ribe bolle Arbeit, fonbern auch mit ihrem philofophifchen Manne ber ein Benbant bes Baffes fft. Bas wir bier beibe für eine Molle bielen übertrifft alle Winische Carritaturit Mit lieber Mrst, bilben Sie bod meinen Sonis Dichel ein wenig nach fich, baß er ein wenig von mit ausartet Schlafen Gie in infefter Ginbe, fo balten Sie ibn boch zur Orbnung an und zu einer ftrengen; Aufmerklamkeit auf fich felbft, mas er unter Sanden bat und mas um ibn vorgebt, bamit er fein Mann im Monbe, fonbern ein bernünftiger : Beltburger wird, nicht bloß lefen und gur Both foreiben, fondern and bandelm und leben lernt. ...

Ich habe hier Berftreunng und Arbeit gefunden, an die ich gar nicht gebacht habe, Samann's Schriften, VII, Sh. 26 und mit, ber ich auch bald, fertig zu werden bente und bann auf mich felbst zurückzufommen und bab Biel meiner kleinen Ausstuche.

Bott fegge Ihre Eur an unserer lieben Mariaupe. Ich wünschte dier auch allen phisosophischen und kontworten beger gemachten zu sepn; vielleicht ist meine Krankheit daran schuld, daß ich nicht so gleichgustig sepn kann, immer Einerled zu boren und Einerled zu fagen, wie einer der auf Einer Saite bernmirrt, phue von der Stelle kommen zu kontwen, weder mit dem Utile noch Dulce.

Webian webe als einen Arst nothig., die Median Aber — die Median Aber — mad finen zu sachen Aufe bei Bitterung, und nach dem Pulse zu führen. Sie werden und allen willkammen sehn und hier volle Nahrung und Weide für Ihre Rengierbe und Ihren Beobachtungsgeif finden.

429. An bie Barfin von Galigin.

totalco tra il

Beibergen ben riten Dec. 1787.

Em Durchlancht huldreiche Zuschrift habe ich erft hene orgn erhalten. — So wenig ich auch sähigen für, ben in Ungelmobbe gehabten Genuß weber mundlich noch schriftlich zu erkennen, und so sehr ich mich auch genöthigt

fehe, niewogen simeiner ikinbermöginheinafinnt.
Schwäche mich alles Umgungs annachiguisente änfern ihr jut befferer Endungssmiliners erstädigen Kräfter, die ich mehreinfingerald.
hoffer ihn halter ich ist bentuchnishe eine Wes vom Gewisfenspflichte einen verteinen Ainfalle dem End Dutchlandt einer geneigtem Ainfalle famfeit gewürdigt habensimihrer ist bestimmer.

Bin Ackersmann must rallerbings zimintelle auf biei foftliche Brucht ber Erbe, muft berbuif big. fion; bis:es:ben Morgen = nife Withbron gemiemmfanet, Wimio elle in ber Enifel Bucie bi Vi 75 ausbracilich anfiditeben infebteninber: dies Ceans our unter imee dorandsenade were Rebinanitaen wierfanden : werben ? wie im o bed namilich . auffeiftiffelbottorb uben iberafibab of nemiEigenfchaften obes Motionen geworte anfortottel. und a. bemifelbem edil em anibi oduter n en di Bainen : unbertrantiol fate: i Gleichabh ficheine berfelbe Moofint tam: Ende : feiner Entitet anendenten . Das bie : wholiften : Begebenheitell in :: naturen i Berfinbena jomit : ber : moralifchen Mult fefren. ale esimmfever bentinen Bidler foodiei einfinfeben und gie granben midglich febrif wird , rind mir er geite Shairung von Biffighreib und d'Manaten bem Ernften Gebendunfchelligt dud ine mu Keineireiferbulnen Glandelen inn station ist metiber im ber indunck fein Wort verantalbeme

granfantenichtugerentth fichenur einenzeinzigen armen Mittwe annahmit beit bie bei beite.

13 Emilifonderbar anied is auffer Gebenfelch manch Biefed Beifrief aud ficht, sift bin ich both ber belingbe: feften Weymung, baffeled mit allen Grand Lieur ber cesono maniferatale il bies fens Miniferes offer Runfie thub. Biffen idaften einer stifte Bewerdibnifichat; und: alle: menticha und irbifche Entwurfe einer bobern Meicheit banitergeordmet: find. bil nichferer Mertundennd Erfahrung umerreichbat! ift. Eis no itiilide anterwerfund unter best' gottlichen Billen 3 fint eine fibillbige Alufopferling aunfevere eigenfinnigen Minfel ift alfo bas einzige und raffaemeine rafilfemittel gegen feben Bachfelloufister Dinge und menschichen Untheile, fie ausgent får anber amibette finderfenn. Chine fichen Grimblide en werlassen, Die mebreintbeild ganf. Bornetheilen : unfered Beitakers hermania o noch i felbine: ::: ve uf chani ban " duff ifte rau iben Elementeni det gegenwärtigen Beit dund unfered Bulammenhanges mit berfelben : geboreme ift : mohi : hen : ficeffic : mib : mn= erschäftenichite: Grundennillen Rube. fich :mit findlicheit. Ginfalt gan bert lautern Wilch bes Charactic mus bearingles which unache ber . Son Botte, inide: bon den: Menfchen ein graebenen Leubheigen nichten alfditreines febeint fang einem bunteln Orte, bis ben Eban anbrechenund ber:

Morgenstern ausgehe; allen unsere Weiste auf ben zur werfen in vonnehm wir die Wertriffung haben, dass er für unseh und dernahnfrigen Schiellst surgen wegded fahr unfeben einzigen Mittler und Färsprecher zu verlaffen i deffen Wietler und Kärsprecher zu verlaffen i deffen Wietlere Dingerreder zu verlaffen i deffen Vietler und Kärsprecher zu verlaffen de deffen Dine eiteln Wandel und deterlicher Weise und den benz eiteln Wandel und deterlicher Weise und iden bat.

Dietin besteht bas Alpha und Omsga meis ner ganzen Phinspipie. Webe weisende niche und settanger ich nicht zu wissen. Stog meis ner unnerstättlichen Wästeren und Rengerte finde ich ningends — aber in biesem Sinzigen das bahre All und Sanze für hedernungs ohne Ansehen der Parson und des Wissenstät

Ulubris, vulgo Belbergen ben 3ten Darg 1788.

Ich habe Iren Brief bier, Derzenstieber Frang, nicht so genießen können wie ich wodilte, aber mich wenigsteite desto micht gefreut über bie Petterkeit und Integrität Ihres Bohle bestwens während Ihres kurzen Aufenthaltes. Ein paat Stunden und Ihre Anfrage ein. Wit meinen Urtheilen bin ich niemals gürückhaltend, sobald ich mit ihren bewust bin,

find fichatife mich: auch gar nicht, wern ich fie auch nit keinem andern Grunde, als einem inden granden, als einem inden posam dieure quare der bloßen, dunkein Empfindung belegen kann. Wo ich nicht im Stande bin in urtheilen, wird es mic leicht, damit hinter dem Berge zu hal tens und iden im die fem Falle läft fich keine Rutheil aus mir herausholen, weil ich keines gehabt habe; und ist keine Politik nothig. Ich keine keines gehabt habe; und ist keine Politik nothig. Ich keine Palabrbeit, und Aufrichtlakeit ist.

Bir baben mier benendlieber Rrant ein Buch nathaelaffen. ibas mir nicht: bon ungefobr. in die Sande gefallen ift, und mir berg. lichemoblistut. Der alte Chapelle if vin mabret Betlenfomand für meinen Gefomact. Sollte biefes Bud noch nicht überfest fenn. fo werbe ich es eineuern, und fchiefe wie Diefer alte Mann feine Laufbahn mit biefem portrefflicen Berte uber eine Daterie, worin iche mir: langft mehr Unterricht und eine grand. lichere liebergengung gewünscht. Schon meiner frahften Jugend qualte ich mich an ei nes gelehrten Jurifien, ich glanbe Strpf, Quartanten de jure Sabbathi, vone bamit fertig werden ober ju einem Refuttat fommen an fonnen.

Wie habe ich au dem Noli me nolle mit Lopf upd Herry geschmandt und genieße noch

red Botwikes und unfeter hafeweiten Ummife fenbeit gedacht oder eingebildet werden fann. Das Dafenn ber Aleinften Sache beenbt auf ummittelbarem Einbrudanicht auf Schliffen. Das Umenbliche ift ein Abgrund. Mies Endliche ift begrängt und fant burde ein nen Umrif bezeichnet werben. Eine bbbere Liebe icheint uns Graufamfeit. Der Den: Cobie feines: Boblgefallens burch Leiben vollfommen genudde, bat eben biefe Rrenzestaufe ubtbie : um bie Schlacken ber Raturgaben, ble ger; nicht als ein Eigenthunt zu Ihrem eigenen, willfabriiden Gebrauche von Ihnen verfchlenbert wiffen will, ju feinem Dienfte, ju feiner Chee, ju Ihrem Brieben und Gewinn gu lantern. Dem himmel fen Dant, bag es boch über ben Sternen ein Befen giebt, bas. bou fich fagen tann: Ich bin ber ich bin -Altes unter bem Monde fen mandelbar und wetterwendisch. —

Mein Frennb Kant hat die Beobachtungen und Rechnungen der neuesten Aftronommen nothig, um sich von den Abgrunden der menschlichen Unwissenheit einen Begriff zu machen. Die Beweise davon dürfen nicht so weit hergeholt werden; sie liegen und weit näher. Der Beweis der Unsterdlichkeit aus dem wachsenden Monde und aus dem Wunderstern im Wallsich ist für mein Gesicht eben 27 \*

fahl ich, mich Gott,, und fifen mit weinen erwalten dieffen, D. Raphael, und kiesen Geiffen, D. Raphael, und Kam beiben einem Sprung aus dem Bette, we ich has einem Sprung aus dem Bette, we ich heer ein Vieretlahr: Lugebracht, in die Rutster in Die Rutster und einem Sprung aus dem Bette, we ich heer ein Vieretlahr: Lugebracht, in die Rutster und einem Borgen barauf in fich gingen

Differn ben gaten Barg, im Bette. S. J. St. H. W. , , Dach einer febr rubigen Racht bin ich mit Reisegebanten von manderlen Art aufgewacht. Die Erschöpfung meiner Rrafte ift außerorbent. lich. Gote Lob, daß es gegen den Sommer geht. 3ch hoffe, bag meine bortigen Freunbe Rachficht fur mich haben werben, baf ich nicht hier und bort zugleich fenn und zwen Berren bienen fann. Wie ein fomacher Beinrebe fann ich ohne Stuge nicht leben und muß mich an ber halten, die mir jest bie nachfte ift. Was fann ich fdreiben, als bas Befte bon Undern und viel Gleichgultiges bon mir, ber fich felbft abnlich bleibt, mit bem fleinen Unterschiede, baff, je mehr ber außere Menich abnimmt, besto mehr ber innere machet, je alter und unvermogender,, befto ruhiger, gufriebener und vergnügter ich werbe; - ein tägliches Bobfleben, mitten unter

mandem Arneto bengide Gotte Bok. wenig. fuble, und den Er tragen bilft, bag ich nicht genug bafür bonfen tann. Bir mad für Rume mer und Beflemmung wurde siche mich, jedt befinden, wenn ich meinen Billing gefriege batte! Gott bat wir Fenerabend gegeben. mich aus bem Bange offentlicher Geschäfte ausgefpannt ... undenen ich formenin tange: als anue Umgang mit, ber Belt. Ich lebe bier im Schoffe ber Brennbe von gleichem Schloe ge, bie wie Balften ju meinen Idealen ber Seele paffen. 36 babe gefunden und bin meines Bundes fo frob wie jener Birte und bas Weib im Evangelio; und wenn es einen Borfcmad bes Simmeles auf: Erben giebt, fo ift mir biefer verborgene Schat ju Theil gemorden a nicht aus Berdienft und Burbigfeit, fonbern es ift Gnabe und Gabe einer bobern Sand, die ich anbethen muß. Sie war mir nothig ju meiner Reinigung und Star. Entig. Die Ratholten, melde ich bier babe tennen gelernt, find wie Racht: und Sag unterschieden, bon: ber Ricolaten ihren; wie ber mich jum Albendmabt eintaben lieft den Lag por meiner offentischen Antlage, wie givitas Dai, die heffe Gotteswelt, von ber die im Argen liegt: 3ch bin bier wir eine Biene und Ameife, und fammle aftes mas ich nur!

underin Mofidten" thich ' biebes ' ad " begfeiten ! die beint ibert Matual M. Die fomen erwittennin ibelbent Buftanbe', fantam. Geie blefer aangen Buc tft an meiner Reinjang mett etarfung unablagig geftige mith geftumwert's morden. An Welburund inthe ? ich : eine Andarantainte Poor Gren's Monaten pausaebalten: an: Rufil + Gaten se Rint - und Wandfiebern . Bine Rithaen - utte. Geldfibiten. Bom Schmere wenia neffblt; an Detterfeit bes Gomatha benither größten Unitacht bat es tauch: nicht aelebit: - Mein Woodif und Schiefuldriewnabe unberandwild: Questabmede widium papavere sesamoque sparsa: Rur wird: mir bas Abstinet eben foofdwet ; als Shutte bes Sustinie. "Mie theiter mein Beluty bene fremebinen Rratte bieber gebeltet, wie wenig ich meinen auten Billen, ibm anfirmenb ei ne Mrt nu blad und braud bar an fenn Benuge thun fann. Sutz, 'ich febe obne Gram nub Scham , frugtes constante a natus ; mus Bewiffen und Chre, Bibbigfeit und Delicateffe verlenanen. Der Berinft meines Umtes bem ich nach ber Abbanfung ber welfchen Bermaltung erft recht souffeben moll. te .. war beb imeiner Abreife aus Brenffen mein größtes Sprieleibe und unumehr febe ich biefen Querffrich als mein größtes Bind an. ba ich mich eben forwende dureiner. Me

fentlichen Mebienung, als nimm genteiten ibita ganger bed Labend, wasen :einer: fcweren Musa freche und herochendricher Laute au fibicie. Deux nobisi hana aotian facia 1: A dia 1911 dian Den inten April reifte mein D. Mankace abaunti binterließ mithente Mudanben: atile ale für ben Schlüffel meiner konzen verwickeiten Prontheit dent vertsehmit fanklip King paar, Tanel barauf seitten, fich Souren: ben: milbenetill berb Dein Boter, feines Dankwerse ein Manhamit nnt feines Glaubens ein Stablianer, fab fabe lenthalben: molimina annhaministe Ach immeli bad beneficing maturace Side batte niemitie die, geringste Anwandlung gefühlt " unduchachte then to menia; aid mein ofreambichaeflicher, Must berem .: Die ! Bineficia : naturas . find mir foi Berbachtig ale ben Phungiern bie Danni dann farpates. Unterbeffen if Goth Lob alles erträgs lich. Aung: fann ich nicht: mehr werben i mit ich aeber ber fiebenten Decate entgegen. Der mich burch eine fo enge und fcmublee Abforde in biefe hefte Welt, geführt, wied and and Diesem Laborinthe mir berauszuhelfen wiffen ? coscoludgens Yestigia file, and ich biefrechse Dei mat) bas Baterland ber Geffer nicht venfeble. Ich babe bisber eben fo wenig ilefache ... bem Esb au munichen als au fürchten mich in bie. Erbe an verfieben, als: fie:9 Die mufer after Matter ifen ate berachten? Gle:



Denber mawiff. befte miebr Berrfcht ber fel. bine Quoteinus Din ini and Bu - Gebulb gehore bertullide Seftele, bie ben Somucen mad. da undtill Genühfamileit an Winer Gnabe ift ber beffe Schift and bet aroffe Lobn. Gie babett lange, geffing mit einer danvitifden Maab gebublt, und barüber ben Sobn ber Biebe Bin bie Genieluibafe felities Geffies verfomabe. Seben Sie mich wenigstens als eften Raben an fall ben Borboten ber Edube bie in terem Munde ein Bibeiglein bom Delbanme mit graneit Blattern 'bent' Bartenben Batriarwen in bie Mrae brachte (1944af, faffen Sie Mb berfebnen, nicht mit Borem Dafenn, fondern mit bem großen und unbefannteit Gott, ben wif als ben Bater aller feiner duten und boffen Rinder anrufen, ber uns ben Bernt hegeben, feinen Ramen gu beiligen, die Untunft feines Reiches au beforbern. anb beffen beiliger Bille unfer zeitliches Gluck und woide Belfafeit ift, Die wir feiner Ge-Bulb und nicht ninferen Berbienften noch guten Birten binbern femen plis defideriis, bie in Grunde unfere eigenen bunfeln Bunfche And , zu berbanfen baben.

Ich habe manche Thorheit und langer Beile begengen. Daß Bergweiflung auch eine bezeifternde Muse, glanbe ich wohl; fie schiekt fich aber beffer zu einer zerfiorenden als schoffe.

schieferischen. Doch leiber find unsere Geschöpfe unbarmherzige Verstümmler der Natur. Giebt est einfache natürliche Puncte, auf die sich alles reduciren läßt, oder besieht alles aus mathematischen Linien? Wie wollen Sie ohne Machtsprüchen Linien? Wie wollen Sie ohne Machtsprüche Jahrtausende gleich Baschen und Momunten behandeln, Centner wie Phanmsedern weghanchen, und eine ridigulus was in ein Riesengebirge verwandeln? Ich habe in des einfältigen Saint, Pierre Etudas der la Naturo nicht selche pudelnärrische, possische Mährchen gefunden, als in den Koongrad des des Buffon.

Quanto rectius hiq, qui nil molitur ineptel ich menne ben alten Dichter Mofes, ber fens Sage und feche Borte nothig bat . unt ein Spitem anschaulich ju machen, - bas im; Rauche vergeben: foll, vielleicht burch ben Brand eines bofen Nachbard, dem es fein Dafennetu verbanten baben foll. Sich bin in der Aftennomie und Botanie ber größte Stoiot; babe mich bennehelban Aindheit an blind gelefen, und fann nicht fatt merben. Denfelben Eng, wie ich Ihren Brief erhielt; fel min coon Johnson's Lebeusbeschreibungen englifcher: Dichter, ber Theil in die Sande, ber bas Leben eines febr unglucklichen Mannes, Sauvage, enthalt. Sein Biograph fagt bon ifm: He had the peculiar felicity, that big attention never deserted him; he was Damann's Schriften VII. Ih. 27

Denber mani ift beffe miebr Berricht ber leibine Caoffinus in und. Bu Gebulb gehore bertullice Gearlest bie ben Comaden mad. sie inhat: "Genühfamteit an Teiner Gnabe ift ber beffe Soilo and bet arbfite Lobn. Gie babeit lamie geling mit etner danvitifden Maab gebubit, und barüber ben Sobn ber Biebe nim wie Genteinimaft feines Geffres verfchinabt. Seben Sie mich wenigstens als eften Raben an lold ben Borboten ber Edabe bie in Wen Munde ein Bibeigleiff bom Delbanme mit aranen Blattern Benil Bartenben Batriar-Ben in bie Urbe brachte (bieda! laffen Sie 16 berfthuen, nicht mit Borem Dafenn. fondern mit bem großen und unbefannten Gott, ben wit als ben Bater aller feiner duten und boffen Rinder anrufen, ber uns Den Bernt acaeben, feinen Damen gu beiligen , Die Untunft feines Reiches ju beforbern, anb beffen beiliger Wille unfer zeitliches Gluck und ewice Beligfeit ift, Die wir feiner Ge-Bulb und nicht umferen Berblenften noch guten Birten, fonberir feinen plis defideriis, bie in Grunde unfere eigenen binteln Bunfche And , ju berdanfen baben.

Boise mande Thorheit" aus 'langer Beile begengen. Daß Berimeiffung auch eine bezeisternde Dufe, glande ich wohl; fie foidt fich aber beffer zu einer zerfibrenden als schopfe.

schöpferischen. Doche leiber find aunfere Gefcopfe undarmherzige Berflümmler der Natur.
Giebt est einfache natürliche Puncte, auf die fich alles reduciren läßt, oder besieht alles and mathematischen Linien? Wie wollen Sie ohne Macht fprüche Jahrtausende gleich Wachen und Momenten behandeln, Centner wie Pfinnmfedern weghauchen, und eine ridigntus was in ein Riesengebirge verwandein? Ich habe in des einsältigen Saint. Pierre Etudas der la Naturo nicht sticke pubelnärrische, posspeciche Rährchen gefunden, als in den Spoques des Busson.

Quanto rectius hiq, qui nil molitur ineptel ich menne ben alten Dichter Mofed, ber feds Sage nub feche Borte nothig bat, um ein Soften anschaulich ju machen, - bas im Rauche vergeben foll, vielleicht burch ben Brand eines bofen Nachbard, dem: es fein Dafenman verbanten baben foll. Ich bin in der Affenomie und Botanik ber größte Idiot; babe mich bennehe gan Ainbheit an blind gae lefen, und fann nicht fatt merben. Denfele beni Eng, wie ich Shren Brief erbielt; fiel min coon Johnfon's Lebensbeschreibungen englischer Dichter ber Theil in die Sande, der bad Leben eines febr ungluckichen Mannes, Sauvage, enthält. Sein Biograph fagt bon thm: He had the pagaliar felicity, that his attention never deserted him; he was Samann's Schriften VII. Ih.

present is Gevery object, and regardful to the most trifling occurrences. He had the art of escaping from his own reflections and accommodating himbelf to every new scene. Es fehlt mir ganzlich an diefem Grud and Geschied, und ich uns den Mangel von beiben durch tode: Gesenschen So lange ich in Buch in der Pand habe, währt wein Genuß: Lege ich es weg, so din ich behnahe eben so sing wie ich gewesen bin.

36 bin in meiner Beele übergengt, bag Bott micht: nur ant beften miffe, mas : Bie leiben, fonbern bag auch weber Rleines noch Großes: obne feinen ausbrudlichen : Billen gefchebe. " Moer biefe ... llebergengung Abden mittutbetlen in bangt eben fo: wenig bon mit ale von Ihnen felbit ab. Der Glaube ift nichte Bebeemanns Ding. Go wenig unfer Dolenn von dem Willen des Rleifches noch vom Willen bes Mannes abbanat. Obne eine individuelle Borfebung fann Gott meber Regent bes Welland noch Richter ber Menfchen und Geifter fegna 3ch bin von biefer Bahrheit a pribri burt bas gegebene Wort der Offenbarung und a posteriori durch meine und bie taglide Erfahrung überzemat. Das bochfie Welen ift im eigentlichffen Berfanbe ein Andividuum, bas nach feinem anbern Dafftabe, als ben es felbft giebt, and nicht nach willfürlichen Borandfebungen 'amfe-7 M 7 1 mm

red: Borwises und unfecter haseweiten Unwife fenbeit gebacht ober eingebildet werben fann. Das Dafenn ber Aleinften Sochembernbt auf ummittetbarem Einbrudamicht: auf Schluffen. Das Unenbliche ift ein Abgrund. Mues Endliche ift begrängt und fann burch eis nen Umrif bezeichnet werben. Eine bbbere Liebe fceint und Graufamfeit. Der ben Cobie feines: Boblgefallens burch Leiben vollfommen gemdcht, bat eben biefe Rremestaufe mbthig; um bie Schlacken ber Raturgaben, ble ? er: nicht ats ein Eigenthunt zu Ihrem eigenen willer fabrlichen Gebrauche von Ihnen verschleubert wiffen will, ju feinem Dienfte, ju feiner Chre, ju Ihrem Brieben und Gewinn gu lantern. Dem himmel fer Dant, bag esboch über ben Sternen ein Befen giebt, bas. von fich fagen kann: 3ch bin der ich bin --Mites unter dem Monde fev mandelbar und mettermenbisch. -

Mein Freund Rant hat die Beobachtungen und Rechnungen der neuesten Afronofen men notbig, um sich von den Abgrunden der menschichen Unwissenheit einen Begriff zu machen. Die Beweise davon durfen nicht so weit hergeholt werden; sie liegen nus weitnaher. Der Beweis der Unsterblichkeit aus dem wachsenden Monde und aus dem Bunderstern im Wallsich ist für mein Gesicht eben

fo unbrauchbar. Diefe Wahrheit ift für mich auch ver facti.

Mach ber Lage und Makur ber Dinge ift manches unmöglich. Aber unsere Begriffe ju andern und zu berichnigen scheint nicht so gang unmöglich zu fenn. Die meisten find wächseine Nasen, Gemächte ber Sophisteren und Der Schulvernunft.

" Ich weiß: tein befferes Beigenpflafter auf Thre Benien als ble sadttliche Thorbeit bes Coangelei. Ber ift thatiger gewefen, mit mehr Gebuid, als ber Menfchenfohn! Er hatte nicht, mo er fein Saupt binleate. Er fam in fein Gigentonm und feine Uncerthanen nahmen ibn nicht auf. Ble muß einem Manne von feinem unfoulbigen, reinen Charafter unter einem wichen Bolfe gu'Duth gewelen fenn, unter bem Pfaffenregiment ber Sobenpriefter und bem imbrafiften Otternae. sucht ber Mbarifder! Bas fur gottliche Gribfi. verleugnung gehörte baju, fich ju den roben Begriffen ber gwolf Boten berunter ju laffen, die noch einfaltiger maten und mehr Bamernfolt batten als unfere Leibeigenen; ben Sana politifder Rannengiegerenen ju unterbeuden und ibre groben Diffverftanbniffe eines Dimmelreiches zu berichtigen!

Satte Enther nicht ben Muth gehabt ein Reber ju werben, wurde Sailer nicht im Stanbe gewesen fenn, ein fo fcones Gebet.

buch in ficheiben aus bem; ich mich alle Worgen erbaue, fo fehr ich auch bem guenn, Lavater, ehr ich bas Buch Lanute, die Empryfehlung bestehen übel nahm.

Wennen Die, daß die gelehrten Professienten nen andere als handwerksmäßig getrieben merben mussen? Die größte Reheren wurde, es sen, wenn Sie sich gelusten lassen wolle, ten, die Narrheiten der After, Alchemisan, ad aculum zu demonstriren, oder sich an dans Westienera der Flora zu vergreifen. Voritae, odium parit. Habt Salz in euch und Kries, den untereinander.

433. Un Lifette Reinette Samann. Dunfter ben 3oten Dai 1788.

Meine herzensliebe Tochter, Den gten b: M. erhielt ich ben letten Brief zu meiner: großen Freude und Beruhigung; ich erfahbaraus, baß es ber lieben Mutter und bem

Meinigen wohl geht, und baß meine Frenus be fic meiner noch im Guten erinnern.

Ich schreibe biese Zeilen im Museo ber frommen Furstin, beren Garten ich mir gue Rus mache, da ich gestern ben Drieburger flatt bes Pyrmonters, auf Gutbefinden meines jesigen Arztes, Druffel, angesaugen habe. Mein Unter Fuß bleibt noch immer dicker als der rechte; mein Appetit immer zu flart, und der Schlaf wie eines gefunden Menschen.

fo unbrauchbar. Diefe Wahrheit ift für mich auch res faoti.

Mach ber Lage und Maeur ber Dinge ift manches unmöglich Aber unfere Begriffe ju andern und zu berichigen scheint nicht so gang uninstich zu fenn. Die meiften find wächstene Nasen, Gemächte ber Sophifteren nub Der Schulvernunft.

" Ich weiß: tein befferes Reigenpfigfier auf Threi Benten ale bie gottliche Thorbeit bes Coangelei. Ber ift thatiger gemefen, mit meht Gebuid, als ber Menichenfohn! Er batte nicht, mo er fein Saupt binleate. Er fam in fein Gigentoum und feine Unterthanen nabmen ibn nicht auf. Wie muß einem Manne von feinem unfouldigen, reinen Charafter unter einem folden Bolfe au:Muth gewelen fenn, unter bem Pfaffenregiment ber Bobenpriefter und bem moraliften Otterugesucht ber Mharifder! Bas fur gotiliche Gribfe. verleugnung gehörte bazu, fich zu den roben Begriffen ber zwolf Boten berunter zu laffen, Die noch einfaltiger maten und mehr Bamernfiolt batten ale unfere Leibeigenen; ben Dana politischer Rannengiegerenen an unterbrucken und ibre groben Diffverftandniffe eines Dimmelreiches zu berichtigen!

Satte Luther nicht ben Muth gehabt ein Reber zu werben, wurde Sailer nicht im | Stanbe gewesen senn, ein so schones Gebet. buch du fchreiben aus bem; ich nich alle Morgen erbane, fo fehr ich auch bem guenn, Lavater, ehr ich bad Buch kannte, die Emer pfehlung vesselben übel nahm.

Wennen Dies daß die gelehrten Professisten nem andere als handwerksmäßig getrieben werden mussen? Die größte Reheren wurde, es sen, wenn Sie sich gelüsten lassen wolle ten, die Narrheiten der After Alchemissu, ad oculum zu demonstriren, oder sich an dens Westienern der Flora zu pergreisen. Voritze, odium parit. Habt Salz in euch und Fries, den untereinander.

433. Un Eifette Reinette Samann.

Munft er ben Boten Dai 1788bi

Meine herzensliebe Tochter, Den 8ten de M. erhielt ich ben letten Brief zu meiner großen Freude und Beruhigung; ich erfahrbaraus, daß es der lieben Mutter und bem Meinigen wohl geht, und daß meine Frenne be fich meiner noch im Guten erinnern.

Ich schreibe biese Zeilen im Museo ber frommen Fürstin, beren Garten ich mir gue Rus mache, da ich gestern den Drieburger flute bes Pyrmonters, auf Guthefinden meines jehigen Arztes, Druffel, angefangen habe. Mein Inter Fuß bleibt noch immer bicker als der rechte; mein Appetit immer zu fant, und der Schlaf wie eines gesunden Menschen.

Bott Lob babe ich feine Schmetzen im Leibe. dich' mein Geltiuth ift rubig und ziemlich beis tell, aber an nichts aufgelegt als, feiber! anne Lefen, worin ich eben fo unerfattlich bin als im Effen. Den sten Juni bente ich mit Ernft on meine Abreife. Rrang und Marianere mers. ben mich bis Bemvelfort begleiten. Gott, ber mich unter fo vielen Bunbern bergeführt bat. wird es an feinen Gnabenmitteln nicht feblen laffen, mich wieber beimanbringen au ench und eurer lieben Mutter, Die Er erhatten wolle ber aufem Muthe und gefunder Rraften. 96 frene mich bon Grund ber Geele über Deinen Eifer, an ber Erziehung Deiner Somefern zu arbeiten. Unterftube auch Deine alte, ante Mutter, und erleichtere ibr bas leben, in wirthschaftlichen und bauslichen Befoaften. gur all das Gute, was Du in bem Saufe Deiner Bobltbaterin empfangen baf, bore niemals auf, erfenntlich au feon, mehr in ber That als mit guten Borten. Dabe Gott ber Angen und im Bergen, fo. wirft du allen Berfuchungen wiberfieben tonnen, worn Gott nach feinem beiligen Rathe. fomobi Breunde als Beinde brauchen fann, um uns im Guten feft ju machen und gegen alles Bofe gefest und enticieden, daß wir boch endlich bes Sieg behalten in feiner Chre und unferm Deile, bas er affein fennt und bas in feiner Baterband ift.

Ich habe biefes auf dem Stuble und mie dem Schneibgerathe ber chriftichen Afpasse ge-schrieben, und muß nun aushören, weil es Mittag schägt und Dein Bruder mich absolen wird. Ich bringe Dir den Metastasso wist, den sie Dir jum Andenken schenkt. Reime Mutter noch Schwester sann so viel Liebe haben, als sie für Deinen alten Vater und alles was ihn angeht und zu seinem Glust gehört. Bete für sie und für die übrigen Wohlthater Deines Vaters, und Bruders, dem es eben so geht wie mir, daß er mehr wird erzählen können, als er zu schreiben im Stande is.

ben letten Date :: it .

36 fic wieber an eben ber Stelle ma im geftern faß. Morgen wetbe ich ben Unfant machen an meiner Abreife ju arbeiten, beren Termin aber von Frang und Marianne. abbangt. Lestere wird mir behulflich : fenn mit ihrem: Ciuffuffe. Das allerhochfte, mas ich einranmen fann, ift gegeni bas Enbe bes bevorstehenden Monats. In Bempeffort wird es and foften, mich losznreißen. : Danfet Gott. diebe Rinber, für alles Gute, bas ich genoffen. Wie biel bat ben lieben, guten Fragg meine Rrantbeit an Arandven ennb Bflege netofet! Er bat Urface fic ju freuen, ball it feine Gaffe toe Choirb, und ibbcb batte er mich balb ubberebet, noch biefem Commer und Winter ben ibmi zuzubringen. allen, in Zeit und Ewigkeit, Amen! wohl au revoir — jum frohlichen, glücklic Bieberseben. Ener alter, treuer Bater Johann Georg Sama

. 434. In G. J. Kraus, in Rönfgeberg.

Ranfter ben Iten Jun. 1788.

Liebster Professor und treuer Freund, 3ch fomme eben bon Ungelmodde mit Sans ju rud und bin vielleicht jum lettenmale ba gewefen; jum erftenmale nicht fo jufrieben wie fonff. Dit bem beutigen Tage fangen fic meine molimina jur Beimfabrt an, an die ich ohne Contrast und vermischtes Gewühl von Leidenschaft nicht benfen tann. Ich boffe baß Sie Ihren alten Dedivum biefen Derbit wieder baben werben. Der linke Ruß bleibt immet geschwollen - alt bleibe ich und fann auf feine Bieberberftellung mehr recht nen. Ich war beforgt, Sie unwiffend beleibigt ju baben; befto tiefer und lebbafter mar meine Brende über Ihren letten Brief, ben ich Dom. Vocem jucunditatis erhielt. 3n Anfang bes Mai gab mir Kranz bie Untwort bes ungludlichen Ochwaben zu lefen, ber fak brev Monate baran gearbeitet. Es waren 16 große, bollgefdriebene Seiten. Er erim nert fich Ihrer mit vieler Bartlichkeit mb foreibt: "Der Gruß von meinem lieben Rrand

bat mich febr erfrent. Es ift ein liebet, berrlicher Mann, voll Seele, ohne alle Praten-Ron, und fein warmes, liebevolles Berg umfaßt ben Freund gang. Er ift nur bon febr wenigen gefannt, und bas ift febr naturlich. Du wurdeft ibn lieben, febr lieben, mebe lieben benn mich, wenn Du ibn fennteit." Defto unverfobnlicher ift er über fein Schieffal und die fiebenfache Bolle feines überläftigen, ibm viel in langen Dafenne aufgebracht; foilt Die Merate, Die ibm einen Anschein: von Befferung weiß machen wollen: lacht mit Laune iber bes D. Cachem pubelnarniche Dabrden, über Die botanischen : und alchnmischen Rebereven. über die Megpfaffen ber Gottin Flora, über Die Potentaten, welche Goldmacher und The riaf - Rramer ber Unfterblichkeit in ihren burchlauchtigen, großmachtigen Schut nehmen. Er arbeitet an einem Berinde über bie veraangene und gufunftige Geschichte ber Oberflache bes Erdbobens und - an Projecten, die Banren gludlicher und fluger in machen. Ich sweiffe, wie er felbft, daß beibes ju Stand fommen werbe, und beforge, bas wir beide auf bem unrechten Wege find, bie verlorne Gefundbeit wieder zu finden. Dit dem Blab ne, ihn hieber ju gieben, fcheint es vollig porben au fenn. Die Gehalte find febr fclecht, und ber Beautontimorumenos murbe fich fcmerlich in bas Glud finden founen, nuter einem

allen, in Beit und Ewigkeit, Amen! Lebe wohl au revoir — jum frohlichen, glucklichen Bieberfeben. Euer alter, treuer Pater Johann Georg Damann.

434. In & 3. Rraus, in Ronfgeberg.

Ranfter ben Iten Jun. 1788.

Liebster Professor und treuer Freund, 36 fomme eben bon Angelmobbe mit Sans jus. rud nub bin bielleicht jum lettenmale ba gewesen; jum erstenmale nicht fo gufrieben wie fonft. Dit bem beutigen Sage fangen fic meine molimina gur Beimfahrt an, an die ich ohne Contraft und vermischtes Gemubl von Leibenichaft nicht benten fann. 3ch bofe fe daß Sie Ihren alten Dedipum biefen Derbit wieber haben werben. Der linte Rug bleibt immet geschwollen - alt bleibe ich und fann auf feine Wiederherstellung mehr rechnen. 3d war beforgt, Gie unwiffend belei. biat ju baben; befto tiefer und lebhafter mar meine Brende über Ihren letten Brief, ben ich Dom. Vocem jucunditatis erhielt. Ru Unfang bes Mai gab mir Frang bie Antwort bes ungludlichen Odmaben ju lefen, ber faft brep Monate baran gearbeitet. 16 große, bollgeschriebene Seiten. Er erin. nert fich Ihrer mit vieler Bartlichkeit und foreibt: "Der Gruß von meinem lieben Krans

arbeite mas lich taun, ibn pon feiner Bebbe und ben Affirten ber Antiberliner abzugieben.

Ich bin nicht im Stande, an meine Rinder zu schreiben. Wiemand tann fich von meis ner Lage, innern und anfern Lage des Korpers und Gemuthe, einen Begriff machen, wie gute Tage und beste Saunden und ber Zusammenhang meiner Umftande und ihre Unwendung mich erschöpfen und bennahe aufreiben.

Den Dechanten meiner Freunde hoffe ich in hamburg ober Berlin ober babeim ju umarmen. Was für ein Abendmahl die Vorsehung mir am Ende meines mühseligen Lebens äufdewahre hat! Wie schäme ich mich jeht, über den Verluft meines halben Dieuftes damals getobt zu haben, wie unser Theophif Steudel in Eflingen!

Ich bin jest aufgestanden. Erüßen Sie unseres Reichardts Schwester, die ich falk Dechantin meiner Freunde ausehen kannumnes seres würdigen Oberhofpredigers Hans und, das Müsserische. Wenn sie auch die schwente arabische Grüße und das Ubendhrod verlängnen, fo werden Sie sich doch Mittagste Ihres alten fahrenden Kitters benm Gläschen Wein unferes verehrungswündigen Kritifers, ben langer Weile seiner bejahrten Muse, eximern. Müsdlich; wills Gott, mehr fün dies langen Winterabende, die immer meine Liebe

kummusu Stabe zu mohnen. Sein Ange iff zu fehr an die geraden Linien verwöhne, und sein Geschmack zu schamhaft, auf Arücken zu gehen. Er sagt von sich selbst, daß er ben allem seinem Toben ganz ausnehmend gutherzig ist und hier scheint er nicht ganz Unrecht zu bahens so zuträglich est ihm übrigens wäre, seine Begriffe von sich selbst und manchen Dine gen ein wenig zu berichtigen.

ben gten, auf bem Bette,

36 36 bin geftern von einem Schumfen befollen: morben, und muß auf den Rath meimed Urgtes biefen Morgen im Bette bei einer Saffe :Thee gubringen. Dioeima erwartet ihren Breund Demfterbuid in 14 Tagen. 3ch werde ibn also auch noch zu seben, aber nicht zu geniefen befommen. Beftern erhielt fie bon ihm einen Brief am oten bes Monats Thargelion, den er als ben Geburtstag bes beilis gen Gorrates febert. 3ch babe ben Aufang eines Alexis II. du Militaire im Miftpt. geles fen. Woch ein Jahr tonnte ich bier gubrine sen, obne fertig zu werben. Ben einem fole den Reichthume bon Genuß Dag zu halten, ift eine Runft, bon ber ich ben ftartften unerfauten Beweis burd meine Rudveise ablege. Der Jonathan ju Pempelfort hat mix mit feiner berglichften Empfehlung eine Ginlabung, fein Einfinm an befuchen, aufgetragen, wo Sie febr willfommen fenn werden. 36

gute Freunde, und bergeffen Sie nicht, meine balbe Rothe zu besuchen und die Meinigen zu trösten, wenn sie meinethalben bekummert find. Ich hatte eben so viel und noch mehr Ursache zu Sorgen; ich habe alle von mir geworfen, und mein Schicksal ist in guter Dand, die mich bieber wie die Jugend gestührt und mich in meinem undermögenden Alter nicht verlussen noch verfämmen wird.

ţ

Bon Joh. Mich. hamann an 3. Fr. Reidarbt.

Dunfter ben iten Jul. 1788.

Liebfter Berr Capellmeifter, Ghe ich abreife will ich Ihnen nur bie traurige Rachricht melben , bag ich meis nem Bater ben giten Jun. bie Mugen jugebrudt. Der herr bat alles mobil gemacht! Die unfichtbare hand, die fo unverkennbar im Leben über ibm gewaltet , bat auch am Enbe alle Umftanbe, bie ihm fein Edickal erleichtern und fur uns nebern tonnten, munberbar gufammengefügt. Dir maren eben an einem Knoten . beffen Entwicklung niemand abfeben fonnte, pomlich an unferer Rudreife. Diefer Anoten ift gerriffen . und en ift aller Dubfeligfeiten, bie ibn ermarteten, entlebigt. Bierzehn Tage vor bem feftgefesten Termin unferer Mbs reise verfant er in eine unerklorliche Schwäche. Unfere Reife follte mit einem Befuche in Dempelfort anfangen. Den 19ten gieng Buchols babin voraus und mein Bater mußte ihm verfprechen, ben folgenben Sag gewiß nachzufolgen. Marianne, als fie von ihm Abschied nahm, ba er noch auf bem Bette lag, erfchrad fo vor feinet abgezehrten Geftalt, baß fie, von entfeglichen Monbun-

wen wariffen, bie Threife einftellen mottes aber Boter, ber nie so voll hoffnung war, als gera biefen Sagen, gab es burchaus nicht au. medt warb immer ftarfer, und ber Staube, be nichts au bebeuten habe, ju gleicher Beit. Den at Morgen war bet Bagen bor ber Thur, und es an bas Cinfteigen geben, als fich auf einmal gum Sen Chit ein Misverftantmis entbette. bas mit ferm Aufrmann borgefallen war. Dies machte ei Beraug bon ein paer Stunben ; unterbeffen tamen 31 Atrite und fagten, nach allen Symptomen batte er Rieber und tonnte nicht reifen. Des Abends betam ein Rochein auf ber Bruft, und nachbem alle Di verfact waren, folief er um 7 Uhr bes Diorgen obne en ben Sob gebocht ju baben, an bemfelben S ge, all er por einem Jabre aus Ronigeberg gerei war, ohne biel Schnierzen ein. Die Fürftin Galligin bie ibn fo überfamenglich geliebt hatte, bet Minifte Adeftenderg und zwer Terzte wartn von Unbruch bes Ic ges bis gu feinem Tobe ben ihm ; aber bie Sprache we tim icon benommen. Das lehte, mas er fpraci, ma the Schern mit mit; als ich um gwen tibr in be Mocht ben Arat rufen wollte Denfelben Abend marb et und im Garten ber eblen Aurftin begraben unter einer fconen Laube, wo ihm ein Monument gefest werben wird, auf welches die Worte aus 1 Cor. 1, v. 23 - 25 te feben tommen.

Enbe bestiffebenten Aheiles.

mebrudt ju Augeburg burd & Geiget

. ...

:1: ; ;

.,

. . .

.

.

.

.

